



Presented to

The Library

of the

University of Toronto

by

mrs. W. H. Van der Soniesen



Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa

# ESSAI SUR LA RELIGION

DES

ANCIENS GRECS

SECONDE PARTIE.

# ESSAT FORMULION

2 1 11

AMELIC CREES.

SECONDE LATEL

# ESSAI

# SUR LA RELIGION

DES

# ANCIENS GRECS.

Multa renascentur qua jam cecidere; cadentque, Qua nunc sunt in honorc. Horat.

### SECONDE PARTIE.



 $A \quad G \quad E \quad N \quad E \quad V \quad E$ 

233637 Chez BARDE, MANGET, ET COMP.

Imprimeurs - Libraires.

M. DCC. LXXXVII.

COUNTY HAND ECCOPIN

ال المال المال المال



# NOTES

DE L'INTRODUCTION DE L'ESSAÉ SUR

## LA RELIGION DES GRECS.

(1) A Cad. des belles lettres, tom. 35.

INTROPUCTIONS

(2) " Une partie du genre humain fut portée par un fentiment de reconnoissance à faire des plantes nutritives l'objet de son sadoration. L'homme regarda les germes qu'il voyait se reproduire sans cesse, comme autant de divinités bienfaisantes desquelles il tenait l'unique moyen d'entretenir sa vie , & de perpétuer son espece ".

Sanchoniaton cité par le P. de Brosses, Acad. des bel. lettres, tom. 35. mém. p. 90.

(3) "Sitôt que les hommes font en focié-5, té, ils perdent le fentiment de leur fai-11. Partie INTROpuction., & l'état de guerre commence".

Esp. des loix, liv. 1. ch. 3.

- (4) Varro. ap. Clém. Alexand. Protept.p. 132 Le P. de Brosses, culte des dieux fétiches, p. 165. Gebelin, orig. lat. disc. prélim. p. 131.
- (5) Le nom de Mars en grec fignifie fer. Ce qui prouve que ce dieu avait une origine particulière, & qu'il ne peut être classé avec les autres, c'est que Macrobe, qui s'était proposé de ramener toutes les divinités au solcil, n'a jamais pu ployer Mars à son système. Il a, dit-il, souvent été consondu avec Bacchus; or nous venons de voir que ce dernier est le solcil, donc il en doit être de même du premier. Tel est à-peu-près le seul argument sur lequel il se sonde. Saturn. liv. 1. c. 19.
  - (6) Iliade, liv. 13. v. 298.
- (7) Orig. des dieux du paganisme, tom. 1. p. 20.
  - (8) Acad. des bel. lett. t. 35. mém. p. 92.
- (9) Acad. des bel. lettres, tom. 23. mém. p. 244. "Qui pourrait penser, dit Deslan, des, que le nom respectable de dieu eut une, origine si frivole"? Hist. de la philosophie, tom. 1. p. 110.

(10) Acad. des bel. lettres, tom. 34.mém.

p. 472. id. tom. 21. hift. p. 9.

INTRO-

(11) "Tout prouve que la Religion & les , arts ont dans la Grece les mêmes époques , & les mêmes auteurs. Il arriva dans ce pays , ce qui arrive dans toute contrée , dont les , naturels font civilifés par des colonies étrans , geres. Tout ce que les étrangers y portes , ront , loix , arts , usages , cérémonies relis , gieuses , paraîtra dans la suite leur devoir , fon origine ".

Freret. Acad. des bel. lettres, tom. 23. hist, p. 40.

Orphea fylvæ

arte materna rapidos morantem
fluminum lapfus, celerefque ventos
blandum & auritas fidibus canoris
Ducere quercus.

Horat. lib. 1. od. 12.

V. Vitgile Georg. lib. 4. v. 507.

Sénéque le tragique a rendu les mêmes images; mais d'une maniere un peu différent te comme on en peut juger par ces vers rent plis d'antithéses & d'idées puériles.

INTRO-

Illius stetit ad modos torrentis rapidi fragor; oblitusque sequi sugam amisit liquor impetum

advexit volucrem nemus & fylva residens venit.

abrupit scopulos Athos
Centauros obiter ferens;
& juxta Rhodopen stetit
laxata nive cantibus.
Et quercum fugiens suam
ad vatem properat Dryas, &c.

Herc. Œt. v. 1036.

(13) Sylvestres homines facer interprefque deorum

cædibus & victu fædo deterruit Orpheus; dictus ob hoc lenire tigres rabidosque leones.

Hor. art. poet. v. 389.

V. Burnet archeol. philof lib. 1.

(14) "Le bon pretre avait parlé avec ,, véhémence. Il étoit ému ; je l'étais aussi.

" Je croyais entendre le divin Orphée chan-

,, ter les premieres hymnes & apprendre aux

, hommes le culte des dieux ".

Emile: tom. 3.

parag. 12. Egypt. lib. 1. ch. 1. INTRO-

(16) "Il faut reconnaître que d'un bout , du monde à l'autre & dans tous les sie-

,, cles, il n'y eut qu'une seule mythologie.

" C'est une vérité qui perce de toutes parts.

" Ainsi pour expliquer cette mythologie uni-

,, verselle, on ne pourra mieux faire que

" d'en confronter les parties éparses chez

,, tous les peuples de la terre".

Antiq. dévoil. tom. I. p. 251.

Voyez aussi Gebelin, allégories orientales,

p. 42. & Helvétius de l'homme, sect. 2. ch. 2.

(17) "Il nous a semblé que tous les suf-

"têmes des théologies payennes, ceux de

, toutes les écoles, tant anciennes que mo-

", dernes, ont été bâtis sur les mêmes son-

, demens, avec quelques erreurs de plus ou

, de moins, quelques décorations extérieu-

, res, selon les intérets, les lieux, les pré-

", jugés, les modes & toutes les autres cir-

", constances qui changent la forme des pen-

, sées humaines, sans en changer le fond?".

Le Batteux, acad. des bel. lettres, tom. 27.

mém. p. 167.

(18) Mallet, introduc. à l'hist. de Danemark, tom. 2. p. 69. "Imer ayant été formé

,, de gouttes gelées, tous les géans descendus PUCTION, " de lui sont appellés à cause de cela géans , de la gelée",

Le même, id. p. 71.

(19) Odin était chef d'une tribu qui habitait les contrées situées entre le Pont-Euxin & la mer Caspienne. Mallet, introd. à l'hist.' de Danemark, tom. 1. p. 55. forcé de céder aux armes victorieuses des Romains, il alla se refugier dans la Scandinavie "avec , le projet véritablement grand de former, dans des retraites inaccessibles à la servis, tude, une Religion & un peuple, qui puis-, sent servir un jour sa vengeance & châtier , les oppresseurs du genre humain".

Gibbon, hist, de la décad, de l'Emp! ro-The state of the s main, ch. 10.

(20) "Si je passe du nord au midi, j'y , vois Mahomet créateur d'une religion pareille à celle d'Odin'".

Helvétius de l'esprit, disc. 3. ch. 25.

Et plus bas, ch: 29! 6 long-temps avant Ma-, homet, Odin avait établi chez les nations , les plus septentrionales une Religion abso-

, lument semblable à celle du prophete de ", l'Orient ".

(21) Hérodote, lib. 2. c. 145.

Voy. Freret défens. de la chronol. p. 344.

[NTROLes mythologues, au rapport de DUCTION.

"Diodore de Sicile & de Plutarque, regar-

" daient les dieux de la premiere classe, com-

me l'intelligence universelle, comme la

, force qui en produit la substance & qui en

, maintient l'ordre, comme l'ame du mon-

", de, & comme le principe de tous les mou-

" vemens & de toutes les générations".

Freret défens. de la chronol. p. 298.

(23) Dans la Religion primitive-les différents divinités sont des attributs différents d'une intelligence suprême, "attributs con, sidérés séparément & personnissés en réali, sant des abstractions métaphysiques; car, c'est par-là que le polythéisme s'est établi, dans l'antiquité".

Freret défens. de la chronol. p. 317.

(24) Physica ratio non inelegans inclusa est in fabulas".

Cicero, de nat. Deor. lib. 2, c. 24.

V. Dionys. Halic, ant. rom. lib. 1, p. 92. Plutarchus, ap. Euseb. prœp. evang. lib. 3. cap. 1.

"Nam ad hujusmodi in natura rerum so conversiones & revolutiones, ceu essecta so illustriora numinis invisibilis & benefici.

, accommodatam imprimis fuisse Religiopuction, ,, nem, & ægyptiorum & in universum orien-, tialium, mihi quidem certum & persuasum " est ".

> Jablonski. Pant. ægyp. lib. 1, cap. 1, parag. 14.

> (25) " Un des points de la Religion grec-" que était une description des arts & des » ouvrages utiles portés dans la Grèce ".

> Freret, dissertation qui a pour titre: Reflexions génerales sur la nature de la Religion des Grecs & sur l'idée qu'on doit se former de leur mythologie, qui n'a été inféré que par extrait dans le recueil de l'académie des belles-lettres, tom. 23. hist. & qui est remplie d'excellentes vues comme tout ce qui nous vient de la plume de ce favant écrivain.

> V. aussi Gebelin, gen. alleg. des anc. p. 21. (26) Il existe dans le recueil de l'académie des belles-lettres deux dissertations concernant Evhemere. L'une qui a pour titre: Recherches fur la vie & fur les ouvrages d'Evhemere, par M. l'abbé Sevin, tome 8. mémoire pag. 107.

> L'autre, Dissertation sur l'ouvrage d'Evhemere, intitule l'esa A'vaysach; sur la Panchaie dont il parlait, & sur la relation qu'il en avait

faite, par M. Fourmont l'aîné, tom. 15. mém.

pag. 265.

Duc

INTRO-DUCTION.

Le premier de ces deux mémoires est peu intéressant, le second est completement ridicule; il faut voir avec quel mépris ce Fourmont traite Strabon, Plutarque & quelques autres écrivains de l'antiquité, parce qu'ils n'ont pas voulu admettre la relation fabuleuse de la Panchaie, on peut encore consulter l'abbé Foucher, acad. des belles - lettres tom. 34, mémoires page 437, mais il serait difficile de se faire une idée exacte de l'opinion de ce dernier auteur. Voyez ci-après la remarque A.

- (27) V. Plut. de plac. philosoph. c. 7.
- (28) Strabon, lib. 2. pag. 104.
- (29) Plut. de Is. & Osir.
- (30) De nat. Deor. lib. 1. c. 42.
- (31) Voyez ci-après la remarque B.
- (32) Minucius Felix, Arnobe, Eusebe, Lactance, S. Augustin, & plusieurs autres. V. recherch. sur les mysteres du pagan. p. 368.
- (33) L'abbé Banier, Fourmont, le Clerc, Huet, Warburton.

Le reste ne vaut pas l'honneur d'être nommé.

Je n'ai cité l'abbé Banier, que parce qu'il a cu une espece de célébrité; il serait difficile

INTRO-DUCTION. ci-après la remarque C.

- (34) Tel est le but de l'ouvrage qui a pour titre, Jacobi Tollii fortuita, in quibus prater critica nonnulla, tota fabularis historia graca, phenicia, agyptiaca ad chemiam pertinere afferitur, Amstel. 1687. in-8°.
- "Paracelse, de natura rerum, soutient que ,, les pygmées, les saunes, les satyres & les ,, nymphes ont été engendrés par la chymie". Emile, tome 3.
- (35) Herward, admiranda ethnica theologia mysteria, Ingolstad 1626, in-4°. Cet auteur ne voyait qu'aimant dans toute la nature, & il regardait les sables de la mythologie comme autant de symboles, sous le voile desquels la boussole était déguisée.
- (36) L'abbé Bergier, origine des dieux du paganisme. Voyez ci-après la remarque D.
- (37) L'abbé Banier a un talent particulier pour expliquer beaucoup de fables par le cours des fleuves.
- (38) Le Clerc, fur-tout dans son explication de la fable d'Hercule, biblioth. un. tom. 1. pag. 247. Voyez ci-après la remarque E.

(39) Bryant, analyse de la mythologie ancienne. Voyez ci-après la remarque F.

(40) Parmi ceux qui nous paraissent avoir le mieux saisi l'esprit de la Religion des anciens, nous citerons le célebre Bacon. Voyez Gebelin, gen. alleg. pag. 54.

Freret dans un grand nombre de dissertations dont il a enrichi l'académie des belleslettres, & dans sa défense de la chronologie. Voyez ci-après la remarque G.

Blackwell, voyez ci-après la remarque H. Jablonski, voyez ci-après la remarque I. Gebelin, voyez ci-après la remarque K.

(41) " Id verò cumprimis testimonio nititur meliorum antiquitatis scriptorum, doc-, trinam de Diis, ab ægyptiorum sapienti-, bus fingulari industria excultam, posteà ad Phonices, ad Arabas, ad Græcos, & per , hos ad Romanos, &, uno verbo dicam, 33 ad gentes politiores cunctas pervenisse".

Jablonski, Pant. ægyp. prolegom. parag. 1.

(42) Pluche, hist. du ciel, tom. 1. p. 167.

(43) L'abbé Mignot, a fait des recherches immenses sur ce peuple. Voyez ci-après la remarque L.

(44) Boulanger, despot, oriental.

(45) Esprit des loix, liv. 24. ch. 3.

(46) "Ce joug falutaire & doux que les puction. , têtes les plus fieres portent d'autant plus " docilement, qu'elles sont faites pour n'en porter aucun autre ".

> Rousseau, Disc. sur l'orig. des cond. epit. dédic.

> (47) Acad. des bel. lettres, tom. 23. hist. pag. 24.

> (48) Académie des bel. lettres, tom. 23. mém. pag. 244. not. Mais Freret n'aurait pas dû en conclure qu'une partie de la Religion grecque confistait dans "l'histoire de l'éta-, blissement des dieux étrangers, histoi-, re, ajoute-t-il, traduite en fables, dont , les auteurs prétendirent apparemment re-», présenter en style figuré, les facilités & les , obstacles qu'avaient rencontré les ministres 2) des nouveaux dieux, & donnerent leurs " fictions pour des aventures arrivées, aux , dieux mêmes ". Académie des bel. lettres, tom. 23. hist. pag. 23. Il me semble que cette maniere d'envisager la mythologie dans une de ses branches, est contraire aux principes qu'il a lui même souvent exposés.

> M. de la Barre a fait de cette opinion, la base de son système sur la Religion des Grecs. Voyez ci-après la remarque M.

(49) Quot hominum lingua, tot nomina Deoruin. DUCTION.

Cicero, de nat. Deor. lib, 1. cap. 30.

(50) Herod. lib. 2. cap. 50.

Acad. des bel. lettres tom. 34. mém. p. 480.

(51) " Tels que Hephaistos, pater ignis; Helios, fortis; Venus, puella; Athéne, virgo; Maën ou Méné, luna; Ermes, interpres; Apollo ou A-Belen, divinus; & plusieurs autres ".

Acad. des bel. lettres, tom. 35. mém. p. 121.

(52) Acad. des bel. lettres, tom. 23. mém. pag. 245.

(53) Acad. des bel. lettres, tom. 23. méni. pag. 244:

(54) Quand même on révoquerait en doute l'existence de ce personnage, on ne faurait disconvenir que les hymnes, qui lui font attribués, ne foient de la plus haute antiquité, & qu'ils n'aient servi de base à la Religion.

Les ouvrages qui nous font parvenus fous le nom d'Orphée, furent composés avant l'époque de la guerre de Troye, dans un siecle où les Grecs commençaient à sortir de la barbarie. Lorsqu'ensuite la langue eut été perfectionnée, ces poésies, devenues en intelligibles, furent retouchées par Onomacrité, INTRO-DUCTION. qui florissait du temps de Pisistrate, ce qui a fait dire qu'Onomacrite en était l'auteur.

Daniel Heinsius, appellait les hymnes d'Orphée, le livre de prieres du diable, ou p'utôt la véritable liturgie de satan. Black-well, let. conc. mithol. pag. 355.

(55). Il nous est resté de ce poëte deux autres ouvrages, l'un: les travaux es les jours. Dans celui-ci, Hésiode est encore plus moraliste qu'agriculteur. Ses préceptes sur la maniere de se conduire, sont d'autant plus précieux, qu'ils peuvent être regardés comme un tableau sidele des mœurs de son siècle; de même que ce qu'il rapporte de la culture des terres, de la navigation & des autres arts, sert à nous donner une idée des progrès de l'industrie dans ces temps reculés.

L'autre est intitulé le bouclier d'Hercule. On y voit comme dans l'Iliade un héros revêtu d'armes divines fabriquées par Vulcain, & le terrible Mars blessé dans un combat. Il est difficile de savoir auquel des deux poëtes appartient l'idée originale.

M. le comte de Caylus a donné la description des trois boucliers fameux d'Homere, d'Hésiode, & de Virgile. Acad. des bel. lettres, tom. 27. hist. p. 21.

DUCTION

(56) M. l'abbé Fraguier aurait pu se dispenser de faire un long mémoire pour prouver que les dieux de l'Iliade & de l'Odyssée ne sont pas de l'invention d'Homere, & que ce poëte n'a fait que mettre en œuvre les idées religieuses & théologiques de son siécle.

· V. Acad. des bel. lettres. tom. 3. mem.

(57). Fingebat hac Homerus, & humana ad Deos transferebat; divina mallem ad nos. Tuscul. lib. 1. c. 26.

(58) Acad. des bel. lett. tom. 27. mem, p. 225.



## NOTES

### DU CHAPITRE PREMIER.

Снар. І.

(1) " T Ertullien définit le mot Dient, spayens de contradiction, parce que, contre plusieurs, dieux."

Rousseau, lettre à M. de Beaumont.

- (2) Acad. des bel. lett. tom. 19. mem. p. 492.
- (3) Voyez tout ce que Bayle dit sur l'idolatrie. Pensées sur la comete. tom. 1. p. 313 & suiv., & qui certainement ne peut s'appliquer à la Religion des anciens.
- (4) "Nous regardons l'idolatrie comme, la Religion des peuples grossiers, & la Religion qui a pour objet un être spirituel, comme celle des peuples éclairés. "
  Esp. des loix liv. 25. ch. 2.

"Were a traveller to transport himself; into any unknown region; if he found, the inhabitants ignorants and barbarons, he might

, might beforehand declare them idolaters, CHAP. I. , and there scarcely is a possibility of his

" being mistaken. ".

Hume, the natur. hist. of Religion. sect. 1.

(5) " Quoties voles, tibi licet aliter hunc

, auctorem rerum nostrarum compellare. Tot " appellationes ejus possunt esse, quot munera.

Hunc & liberum patrem, & Herculem, ac

Mercurium nostri putant. Si hunc natu-

" ram voca, fatum, fortunam; omnia ejusdem " Dei nomina funt varie utentis sua potestate."

Senec. de Benef. lib. 4. c. 7. & 8.

C'est cependant, en parlant des dogmes recus chez les Anciens, que Bossuet a dit: tout était Dieu, excepté Dieu lui-même; & l'on a admiré cette antithese peu digne de l'éloquence de ce grand écrivain.

- (6) C'est l'abrégé que fait Timothée cosmographe de la doctrine d'Orphée, & qui nous a été conservé dans Suidas de Orph. p. 350. dans Cedrenus. p. 47. & dans Eusebe.
- (7) Fuerunt intra Jovem cum universo ætherea vastitas, & cœli præclara sublimitas; immensique maris & telluris inclytæ latitudo, oceanusque ingens, depressaque Tartara terræ, fluminaque & Pontus sine fine & cætera cuncta, immortales omnes beati, Diique, Deæque.

CHAP. I. Duæ fuerunt exorta & quæ ventura sequuntur, hæc in ventre Jovis rerum compage manebant.

Proclus, commentaire sur le Timée traduit en latin par Steuchus Eugibinus.

- (8) Tom. 1. p. 22.
- (9) Racine le fils a donné cet hymne en vers à la suite de son poëme de la Religion. Mais cette traduction est à tous égards bien inférieure à celle que nous venons de citer.
- (10) Ap. August. de civit. Deor. lib. 7. c. 6.
  - (11) De nat. Deor. lib. 2. c. 37.
  - (12) De Tim. & de leg. lib. 10.
- (13) Dans son traité de la nature des dieux. Voyez ci-après la remarque N.
- (14) "L'idée de la matiere n'a pas moins, été lente à se former en eux que celle de, l'esprit, puisque cette premiere idée est une, abstraction elle-même". Emile, tom. 2.
  - (15) Emile, tom. 3.
- "L'opinion véritable qui reconnaît le , monde pour une production de l'Être fu, prème, fouffre de grandes difficultés. Car
  , fi l'on dit que Dieu a tiré toutes choses
  , du néant, voilà une idée qui surpasse notre
  , intelligence. Nous ne comprenons pas com-

ment ce qui a été un rien durant toute, l'éternité, a pu devenir quelque éhose très-Chap. L', réellement & très-véritablement. Outre cela, comme nous n'admettons point de succes-, sion dans la durée de Dieu, il est bien

difficile de comprendre que les œuvres de

, la création ne soient pas de toute éternité.

" Car si le temps a commencé avec l'existence

, des créatures, il s'ensuit qu'aucun temps

", n'a précédé leur existence, & qu'ainsi elles

, ne sont séparées de l'éternité que par un

,, point indivisible, qui ne saurait suffire

5, pour distinguer un Etre éternel d'avec un

;, Etre temporel. "

Bayle nouv. de la rép. des lettres, décembre 1685, p. 1300.

(16) Rousseau, lettre à M. de Beaumont.

(17) Rousseau, lettre à M: de Beaumont.

(18) "Tout nous parle de deux causes, dont l'une agit sur l'autre; les Grecs &

,, les Latins disaient dont l'une agit, & l'au-

s, tre patit. "

Acad. des bel. lettres, tom. 27. mém, p. 164.

(19) Freret, défense de la chron. p. 306.

(20) Et tenebra erant super faciem abyssi;

# CHAP. I. Gen. c. 1. v. 2.

Thou from, the first

Wast present and with mighty wings out spread

Dove-like fast brooding on the vast abysf, And mad'st it pregnant.

Paradife lost. liv. 1.

(21) Genef. c. 1. v. 3.

(22) Freret, défense de la chron. p. 317.

(23) Secundus Vulcanus in nilo natus, Phtus ut Ægyptii appellant. Cicer. de nat. Deor. lib. 3. c. 22.

Voyez Jablonski, Pant. ægyp. lib. 1. c. 2. parag. 9.

Freret, défense de la chron. p. 306.

Recherches sur les Egypt. tom. 2. p. 153.

- (24) Freret, désense de la chron. p. 306.
  - (25) Voyez dans l'Iliade liv. 18. la defcription des trépieds magnifiques qu'il avait construits, & qui se mouvaient d'eux-mêmes, & celle des statues d'or qui le servaient.
  - (26) Jamblique. De myst. ægyp. sect. 8. cap. 8.
  - (27) L'abbé Eanier, la mythol. & les sab. expliq. tom. 2. p. 8.

- (29) Jablonski, pant. ægyp. lib. 1. c. 3. parag. 1.

Recherches fur les Egyp. & les Chin. tom. 2. p. 153.

- (30) Proclus. in Tim. lib. 1. p. 30. Plutarque, de Is. & Osir.
- (31) Callymaque, hymn. 2.
- (32) Acad. des bel. lettres, tom. 39. mém. p. 242.
- (33) Jablonski, pant. Egyp. lib. 1. c. 3. parag. 10.
- (34) La prise de Troye était attachée au palladium; Athenes qui était sous la protection immédiate de Minerve, Argos, & généralement les grandes villes de la Grece; enfin, Rome elle-mème conservaient avec le plus grand soin cette statue mystérieuse de la déesse.
  - (35) Iliade, liv. 10.
  - (36) Iliade, liv. 1. v. 194.
  - (37) Æneïd. liv. 1. v. 43.
- (38) Nec tu aliud Vestam quam vivam intellige flammam,

Nataque de flammâ corpora nulla vides.

CHAP. I.

Jure igitur virgo, quæ semina nulla remittit nec capit, & comites virginitatis habet. Esse diu stultus Vestæ simulacra putavi,

Mox didici curvo nulla subesse Tholo. Ignis inextinctus templo celatur in illlo. Effigiem nullam Vesta nec ignis habent, Ovid. fast. lib. 5. v. 291.

(39) "L'on tient aussi que ce sut Numa qui n fit batir le temple rond de la déesse Vesta, voulant représenter la figure du monde , universel. ,,

Plutarque, vie de Numa.

, Numa ordonna qu'on révérât le feu éternel comme le principe & le commencement de toutes choses... il consacra le seu, & voulut que l'on le conservat sans le laisser , éteindre, ne plus ne moins qu'une vive , image de la puissance éternelle qui régit & 30 gouverne tout le monde. 30

Le même, vie de Camille.

On trouve dans le recueil de l'Académie des belles-lettres tom. 35. mém. une dissertation fort savante de M. Dupuy sur la maniere dont les Anciens rallumaient le feu sucré, lorsqu'il était éteint. Ce mémoire fait très-bien connaître la forme & la propriété géométriques des vases qui servaient à cet usage. C'est un bon

commentaire d'un passage de Plutarque qui CHAP. I.

- (40) Platon, in Tim.
- (41) Personne n'ignore à quel supplice les Vestales étaient condamnées chez les Romains. On est étonné de voir une institution entiérement semblable parmi les habitans du nouveau monde. "Dans l'ancienne Religion du Pérou, on consacrait au soleil, dès l'âge de huit ans, des vierges qui étaient rensermées dans des cloîtres où les hommes ne pouvaient pénétrer sans crime. (Hist. des voyages, in-12. tom. 52. p. 274.) Ces vierges vouaient leur virginité au soleil; & celles qui avaient le malheur de la perdre, étaient fétranglées ou enterrées vives. , id. tom. 51. p. 241.
- Recherches fur les Egyp. & les Chin. tom. 2. p. 155.
- (43) Banier, la myth. & les fab. expliq. tom. 1. p. 96.
  - (44) Emile, tom. 3.
  - (45) Hésiode, théog. v. 411.
- que Didon invoque, lorsque trompée dans sa passion, elle appelle la mort, & qu'elle prend

Chap. 1: Rueid. lib. 4. v. 511. & 609.

(47) Enée sur le point de pénétrer dans le royaume des morts, l'appelle à haute voix.

Voce vocans Hecaten cœloque ereboque potentem,

Æneid. lib. 6. v. 247.

Tuque triceps Hecate, quæ cæptis conscia, nostris,

adjutrixque venis.

Dit Médée; métam. d'Ovide, lib. 7. v. 195.

(48) On l'appellait triceps, triformis, tergemina.

voy. Jablonski, pant. ægypt. lib. 1. c. 5. parag. 9.

(49) Emile, tom. 3.

(50) Nous devons cette belle allégorie au pinceau d'Homere, Iliad. lib. 24. v. 527.

(51) Nemesis elades mortalibus hominis.

Hésiode, theog. v. 223.

Voy. Jablonski, pant. ægyp. lib. 1. c. 5. parag. 4.

(52) Jablonski, pant. ægyp. lib. 2. c. 1.

parag. 9.

p. 207.

Recherches sur les mysteres par M. de Section, p. 59.

(54) Acad. des bel. lettres, tom. 23. hist. Chap. I.

(55) Orphée, hym. 2. v. 1.

(55) Jablonski, p. ægyp. lib. 1. c. 1. parag. 12.

(57) Eschembachius in Epigene orphico,

p. 79.

- (58) Les Anglais disent sennight, sept nuits pour huit jours, & fornight, ou quatorze nuits au lieu de quinze jours.
- (59) Jablonski, pant. ægyp. lib. 3. c. 3. parag. 6.

Gebelin, hist. du calendrier, p. 75.

Blackwell, letters on mythol. p. 174.

(60) Diodore de Sicile, lib. 2.

(61) Aristophane, comédie des oiseaux, acte 2.

Macrob. Saturn. lib. 7. c. 16.

Plutarque, fympos. lib. 2. quest. 3.

(62) " J'entrai dans un pays plus ouvert,

» & j'admirai ce vaste silence de la nature; il me représenta ce temps où les dieux

" nâquirent, & où la beauté parut la pre-

" miere. L'amour l'échaussa & tout sut animé. "

Montesquieu, Arsace & Isménie.

(63) Sanchoniaton. V. acad. des bel. let. tom. 27.

CHAP. I. mémoires p. 239, & tom. 34. mém. p. 354. (64) Le tableau que nous venons d'exposer est tiré des différentes cosmogonies que nous ont laissé les Anciens. Nous en avons puisé les principaux traits dans les fragmens des poésies d'Orphée, dans Aristophane, dans Sanchoniaton, & dans quelques autres.

(65) Gebelin, alleg. orient. p. 78.

Jablonski, qui a si bien développé les mysteres de la théologie égyptienne, & ses rapports avec la Religion des Grecs, a confondu mal-à-propos Vénus avec la nuit, [ pant. ægyp. lib. 1. c. 1. ] il faut convenir qu'il se fonde sur un faible raisonnement. Chez les Orientaux, dit-il, la nuit est le principe des choses; or Athor ou la Vénus des Grecs est aussi le principe des choses; donc Vénus & la nuit sont la même divinité. [ id. parag. 12 & 13.

Nous croyons avoir marqué d'une maniere bien précise ce qu'elles avaient de commun, & en quoi elles différaient l'une de l'autre.

(66) Il n'y a personne qui ne connaisse cette belle invocation de Lucrece.

Æneadum genitrix, hominum divumque voluptas.

alma Venus, &c.

Et la maniere dont elle a été imitée par CHAP. I.

O volupté, mere de la nature, belle Vénus! seule divinité que dans la Grece invoquait Epicure! qui du cahos chassant la nuit obscure, donnes la vie & la fécondité, le sentiment & la félicité, à cette foule innombrable, agissante d'êtres mortels à ta voix renaissante! toi que l'on peint désarmant dans tes bras le dieu du ciel & le dieu de la guerre; qui d'un fourire écartes le tonnerre, rends l'air ferein, fais naître sous nos pas tous les plaisirs qui consolent la terre! descends du ciel, déesse des beaux jours; viens sur ton char entouré des amours, que les zéphirs ombragent de leurs ailes, que font voler tes colombes fidelles en se baisant dans le vague des airs.

Voltaire.

(67) Quæ quoniam rerum naturam fola gubernas

te sociam studeo scribundis versibus esse quos ego de rerum natura pangere conor. Lucrec, lib. 1, v. 22. Снар. І.

(68) Lucien, amor. oper. tom. 1. p. 882. (69) Pline, hist. nat. lib. 36. c. 5.

On courait à Gnide des extrêmités du monde pour voir cette belle statue. C'est elle qui a donné lieu à cette épigramme qui nous a été conservée dans l'anthologie lib. 4. & que Voltaire a si agréablement traduite.

Je me suis fait voir toute nue au dieu Mars, au bel Adonis; à Vulcain même, & j'en rougis: mais Praxitele, où m'a-t-il vue?

" Dans son dialogue intitulé les amours, » Lucien met les paroles suivantes dans la , bouche d'un de ses interlocuteurs. Après 3, avoir considéré long-temps & avec plaisir , les plantes & les arbustes qui bordent les 2) avenues du temple de Gnide, nous y somnes entrés. Au milieu s'éleve la statue de la , déesse, ouvrage admirable exécuté en marbre , de Paros. Un doux sourire est sur ses levres; , nul vétement ne voile ses charmes, ils sont , tous à découvert; seulement elle cache d'une main par un mouvement naturel, ce que la , pudeur ne permet ni de montrer, ni de nommer. L'art a fait disparaître la dureté de la matiere; dans toutes les parties de ce beau 35 corps, le marbre a la souplesse & le senti55 ment de la chair. O Mars! O le plus fortuné , des dieux! O toi qui... Mais la décence CHAP. I.

ne nous permet pas de faire passer dans notre

, langue toute cette description, où Lucien

n semble avoir voulu le disputer au ciseau

, de Praxitele, tant elle est élégante, animée

" & voluptueuse. "

Pier. grav. de M. le duc d'Orléans, tom. I. p. 135.

(70) Ferunt amore captum quemdam, cum delituisset noctu simulachno cohasisse, ejusque cupiditatis esse indicem maculam.

Plin. hist. nat. lib. 36. c. 5.

Voy. austi Lucien, oper. tom. 1. p. 883.

(71) " Venerem exeuntem e mari Augus-

n tus dicavit in delubro patris Cæfaris quæ

, Anadyomene vocatur. . hujus inferiorem par-

, tem corruptam qui reficeret non potuit repe-

, riri. Verum ipfa injuria cessit in gloriam arti-

in ficis.

Plin. hift. nat. lib. 35. c. 10.

(72). Voy. l'histoire de l'art chez les Anciens, liv. 4. c. 2.

La Vénus de Medicis est attribuée à Cléomenes.

Pier. grav. de M. le duc d'Orléans, tom. I. p. 138.

CHAP. I. fable de Protée renfermait le mystere de la formation du monde; & que par ses changemens, on avait voulu apprendre que la matiere peut recevoir toutes sortes de figures.

Banier. myth. & fab. expliq. tom. 2. p. 319. (74) Hunc & Nymphæ veneratur, & ipfe Grandævus Nereus, novit namque omnia vates, quæ sint, quæ fuerint, quæ mox ventura trahantur.

Virg. Georg. lib. 4. v. 391.

(75) Fiet enim subito sus horridus, atraque tigris,

fquamosusque draco, & sulva cervice leæna,

aut acrem flammæ fonitum dabit, atque itavinclis.

excidet, aut in aquas tenues delapsus abibit.

Virgil. id. v. 407.

(76) " Pan, as the word fignifices, is, the antient emblem of the whole of things., Blackwell, lett. on mythol. p. 5/4.

(77) Blackwell, id. p. 55.

(79) " Pan se reconnaissait à son orgue à , sept tuyaux, symbole de l'univers & de son

" harmonie. "

Gebelin, gen. alleg. des Anciens, p. 21.

(79) Herodot, lib. 2. 145.

Voy. Frèret, déf. de la Chron. p. 328.

CHAP. I.

- (80) Orphée, hymn. 10.
- (81) Plutarque, vie de Numa.
- (82) Cujus materiæ vis universorum corporum, seu illa divina, seu terrena sint, componit essentiam. Macrob. Saturn. lib. 1. c. 22.

(83) Ipse nemus linquens patrium, saltusque Lycæi,

Pan ovium custos, tua si tibi Mænala curæ, adsis o Tegeæ favens!

Georg. lib. 1. v. 16.

- (84) Pan curat oves, oviumque magistros.
  Bucol. Egl. 2. v. 33.
- (85) Ovid. metam. lib. 1. v. 689.
- (86) Pan primus calamos cerà conjungere plures instituit.

Bucol. Egl. 2. v. 32. Cum Pan

Pinea semiseri capitis velamina quassans, unco sepe labro calamos percurrit hiantes, sistula sylvestrem ne cesset sundere musam:

Lucrec. lib. 4. v. 590.

(87) Principio cœlum ac terras, camposque liquentes,

lucentemque globum lunæ, titaniaque astra spiritus intus alit; totamque infusa per artus

CHAP. I. misset, & magno se corpore

inde hominum &c.

Æneid. lib. 6. v. 724.

Manilius a dit aufli.

Namque canam tacita naturæ mente potentem; infutumque Deum colo, terrisque fretoque, ingentem æquali moderantem sodere molem; totumque alterno consensu vivere mundum; & rationis agi motu, cum spiritus unus per cunctas habitet partes, atque irriget orbem omnia pervolitans, corpusque animale figuret.

lib. 2. v. 60.

(88) Dupuis, orig. des fab. p. 500.

(89), Dupuis, orig. des fables.

(90) Primamque Deorum

Tellurem.

Æneid. lib. 7. v. 136.

Dans la cosmogonie de presque tous les peuples, la terre est créée avant le ciel.

(91) Principio, tellus habet in se corpora prima;

unde mare immensum volventes slumina sontes assidue renovent; habet, ignes unde oriantur; nam multis succensa locis ardent sola terræ; eximiis vero surit ignibus impetus Etnæ; tum porro nitidas fruges, arbustaque læta

gentibus

gentibus humanis habet unde extollere possit; unde etiam fluidas frondeis, & pabula læta montivago generi possit præbere ferarum. Quare magna Deûm mater, materque ferarum, & nostri genetrix hæc dicta est corporis una. Lucrec. lib. 2. v. 589.

- (92) Linquitur, ut meritò maternum nomen adepta
- terra sit, è terra quoniam sunt cuncta creata. id. lib. 5. v. 793.
- (93) Les anciens Germains avaient des cérémonies à peu près semblables. " On faisait de temps en temps une procession solem-, nelle dans le pays de Mecklenbourg & de ¿, Poméranie. Le symbole inconnu de la déesse Herthe [ la terre ], couvert d'un voile , épais, fortait avec pompe de l'isle de Rugen, , la résidence ordinaire; placée sur un char , tiré par des genisses, elle visitait de cette maniere plusieurs tributs de ses adorateurs.

Gibbon, hist. de la décad. de l'emp. Rom. chap. 9.

(94) Hanc veteres Grajum docti cecinere poetæ

fublimem in curru bijugos agitare leones adjunxere feras quia, quamvis effera proles officiis debet molliri.victa parentum.

II. Partie.

Muralique caput fummum cinxere corona;

eximiis munita locis quod sustinet urbeis: quo nunc infigni per magnas prædita terras

horrifice fertur divinæ matris imago. 

Ergo cum primum magnas invecta per urbeis munificat tacita mortaleis muta falute, ære atque argento sternunt iter omne viarum largifica stipe ditantes; ninguntque rosarum floribus, imbrantes matrem comitumque - catervas.

Hic armata manus inter se forte catenas ludunt, sin numerumque exfultant, sanguine læti , &c.

Lucrec. lib. 2. v. 600.

Ce que Varron dit de cette déesse & de son culte, est entiérement semblable à la description du poète, apud August: de civit. dei. liv. 7.

Voy. aussi Ovide, fast. lib 4. v. 217.

. (95) Voy. Héliode, theog. v. 133. & tous les mythologues.

(96) Tum'pater omnipotens focundis'imbribus æther,

conjugis in gremium lætæ descendit, & omneis magnus alit, magno commistus corpore, fœtus.

Georg. lib. 2, v. 325.

(97) Gebelin, alleg. orient. p. 34.

"(98) Emile, tom. 4.

CHAP. I

(99) C'est ce que les géometres expriment en disant, que la vîtesse égale l'espace divisé par le temps.  $\sqrt{\frac{1}{2}}$ 

(100) Ipfa quoque affiduo labuntur tem-

Non fecus ac flumen; heque enim consistere flumen,

nec levis hora potesto: sed ut unda impellitur

urgeturque eadem veniens; urgetque priorem, tenipora sic fugiunt pariter.

Metam. lib. 15. v. 179.

veut-on voir une description bien plus grande, bien plus sublime des temps comparés aux siots qui s'écoulent; voici comment s'exprime un de nos plus célèbres orateurs.

De quelque superbe distinction que , se flattent les hommes; ils ont tous une , même origine, & cette origine est petite. , Leurs années se poussent successivement , comme les flots, ils ne cessent de s'écouler; , tant qu'ensin, après avoir fair un peu , plus de bruit, & traverse un peu plus de , pays les uns que les autres, ils vont tous , ensemble se consondre dans un abyme, où

Pon ne reconnaît plus ni princes, ni rois, Chap. 1. " ni toutes ces autres qualités superbes qui mittinguent les hommes, de même que ces " fleuves tant vantés demeurent saus nom & " fans gloire, mêlés dans l'Océan avec les

" rivieres les plus inconnues. "

Bossuet, orais. funeb. de madame.

che de Pythagore, metam. lib. 15, & que Voltaire a rendu dans ces beaux vers.

Le temps qui donne à tout le mouvement

produit, accroit, détruit, fait mourir, fait renaître,

change tout dans les cieux, sur la terre, & dans l'air;

la mer change son lit, son flux & son rivage, le limon qui nous porte est né du sein des eaux,

le Caucase est semé du débris des vaisseaux.

La main lente du temps applanit les montagnes,
il creuse les vallons, il étend les campagnes;
tandis que l'Eternel, le souverain des temps,
demeure inébranlable en ces grands changemens.

(102) Falcem ei quidam putant attributam,

quod tempus omnia metat, exsecet & incidat. CHAP. I. Macrob, Saturn. lib. 1. c. 8.

(103) Saturnum enim, in quantum mythici fictionibus distrabunt, in tantum physici ad quamdam verisimilitudinem revocant, hunc aiunt abscidisse cali patris pudenda... ex quo intelligi volunt, cum chaos esset, tempora non fuisse, &c.

Macrob, loc. cit.

Voy. Cicer. de nat. Deor. lib. 2. c. 24. Nec verba minacia fixo (104) ære legebantur.

Metam. lib. I. v. 91.

(105) Tous les poëtes ont parlé d'un âge d'or, & en ont donné des descriptions brillantes. Virgil. Eglog. 2. Ovid. metam. lib. 1. Tibul. lib. 1. Eglog. 3. &c... Et en cela les modernes n'ont fait que copier les anciens.

Boileau, à qui la nature avait accordé tout ce qui fait un grand poëte, si ce n'est peut-ètre l'imagination, en a toujours fait la matière de ses épisodes. Sept sois il est sorti de son sujet; & sept fois, c'est pour peindre l'âge d'or ou le passage d'un état d'innocence à un état de corruption. Voy. Sat. J. v. 89. - Sat. 11. v. 139.—Sat. 12. v. 51.—Ep. 3. v. 55.—Ep. 9. v. 117 - art. poët. ch. 4. v. 133. - lut. ch. 6. V. 22.

e ol. 200 sa C 3 Hr Hellin

Снар. І.

Olympo,

arma Jovis fugiens & regnis exul ademptis. Is genus indocile ac dispersum montibus altis composuit, legesque dedit, Latiumque vocari maluit, his quoniam latuisset tutus in oris. Aureaquæ perhibent illo sub rege suerunt sæcula, &c.

Æneid. lib. 8. v. 319.

(107.) Vinctus est a Jove [Saturnius] ne immoderatos cursus haberet, at que ut eum syderum vinclis alligaret.

Cicer. de nat. Deor. lib. 2. c. 25.

(108) Dans le centre éclatant de ces orbes immenses

qui n'ont pu nous cacher leur marche & leurs

luit cet astre du jour par Dieu même allumé, qui tourne autour de soi sur son axe enslammé, de lui partent sans sin des torrens de lumiere; il donne en se montrant la vie à la matiere, & dispense les jours, les saisons, & les ans, à des mondes divers autour de lui flottans.

Henriade, ch. 7.

" (109) " Il y a là une demi heure d'en-" chantement auquel nul homme ne résiste. " Un spectacle si grand, si beau, si délicieux,

" n'en laisse aucun de sang-froid.

C'est ainsi que l'homme qui a été le plus fensible aux beautés de la nature, & qui les Chap. La le mieux peintes, termine cette magnifique description qu'il a faite du soleil au levant.

Emile, tom. 2.

(110) Macrobe, Saturn. lib. 1. c. 17. qui a pour titre: omnes Deos ad solem referri, & les chapitres suivans.

Gebelin dans ses allégories orientales & encore plus dans son histoire du calendrier, a sur-tout abusé de cette idée; il rapporte au soleil tous les dieux, tous les héros, je dirais presque tous les personnages de l'antiquité.

(111) D'Alembert, encycl. au mot Conftelletion.

(112) Les gémeaux sont représentés par Siméon & Lévi; & comme alors il ne reste plus que dix des fils de Jacob pour les onze autres signes, Dina leur sœur vient occuper celui de la Vierge.

Acad. des bel. let. tom. 5. hist. p. 31.

(113) Voyez hist. des mathém. tome 1, page 78.

(114) Voy. Gebelin, hist. du calendrier, "Les Grecs se sont fait honneur de l'inven, tion de la plupart des arts & des sciences.

CHAP. I., je ne leur accorde plus cette gloire.,

Chardin, voyage de Perse, tom. 2. p. 160. (115) La plupart de ceux qui ont sait des recherches sur les constellations, ne sont pas remontés au-delà des Grecs. Voy. Montucla. hist. des mathém. tom. 1. p. 73. Goguet. orig. des scienc. tom. 2. dissert. prem.

Le savant historien de l'astronomie convient à la vérité que la sphere est d'origine plus ancienne; mais il avance en même temps que ce sont les Grecs qui lui ont donné des noms tirés de leur propre histoire. Astronance, p. 512.

(116) Newton en a fait la base de son système sur la chronologie. Il donne Chiron pour l'inventeur de la sphère, & il en sixe l'époque à l'an 936 avant J. C. "L'idée de ", régler la chronologie par la détermination ", ancienne des points solstitiaux & équi", noxiaux, était belle, grande, & digne d'un ", homme de génie. Mais Newton s'est trompé ", dans l'application qu'il en a faite; & le système qui en résulte, est tombé, parce qu'il est contraire aux faits. ",

Bailly, astron. anc. p. 509.

(117) Macrob. Saturn. lib. 1. c. 17. 21.

(118) Pluche, histoire du ciel, liv. I. Chap. I.

Voy. ci-après, la remarque O.

(119) Acad. des bel. let. tom. 14. mém. pag. 387.

(120) D'Alembert, encyc. au mot pré-

cession.

- (121) Du temps d'Hipparque, c'est-à-dire, 150 ans avant J. C. la premiere étoile d'Aries avait environ 3°. 20' de longitude, & en 1750 elle en avait 29°. 41'. hist. de l'astron. anc. pag. 429. Ainsi cette étoile est maintenant dans la portion de l'écliptique appellée Taurus, la premiere étoile de Taurus est dans les Gemini, & ainsi de suite.
- (122) " Le mouvement des étoiles en lon-" gitude détruit tout ce beau système. " Bailly. ast. anc. p. 499.
- (123) M. Dupuis, mém. fur l'orig. des fab. Tout ce que nous allons dire fur l'origine des constellations n'est à proprement par-ler qu'un extrait de cet excellent ouvrage.

Voyez ci-après, la remarque P.

(124) Bossuet, disc. fur l'hist. univ.

(125) Voici le raisonnement de Macrobe, ideo autem his duobus signis, qua porta solis pocantur, cancro & capricorno hac omnia con-

contingerunt, quod cancer animal retro atque CHAP. I. oblique cedit, endenque ratione sol in eo signo obliquum, ut solet, incipit agere retrogressum: capra vero consuetudo hac in pustu videtur, ut semper altum pascendo petat: Saturn. lib. 1. cap. 17. En quoi cet auteur s'est visiblement trompé, amfi que ceux qui ont admis son explication. En effet, si la chevre a été prise pour un des symboles du foleil, c'est parçe qu'elle se plait sur la cîme des plus hauts rochers, & non pas, parce qu'elle monte en broutant, qualité qui lui est propre avec les autres animaux; elle n'a donc pu servir qu'à désigner le point le plus élevé du soleil. Quant à l'écrevisse, destinée à peindre dans l'origine la marche rétrograde de cet astre, M. Dupuis observe avec beaucoup de sagacité, " que le mot rétrograde est une expression 20 relative dont la fixation dépend du point , de départ, & que, comme chez les Egyp-, tiens, l'année commençait au folftice d'été, , le soleil n'était censé rétrograder que, lors-, qu'après avoir parcouru une moitié du ciel, , il revenait sur ses pas, & parcourait une , seconde fois le même espace, mais en sens , contraire. ,,

Orig. des fab. p. 370.

(126) C'est dans la partie de l'Egypte qui confine à l'Ethiopie, que l'astronomie a dû CHAP. I. naître, Dupuis, orig. des fab. p. 391. & 411.

Les Egyptiens n'étaient pas inventeurs de leur Religion; ils l'avaient apportée avec eux d'Ethiopie, lorsqu'ils vinrent prendre possession de la basse vallée du Nil.

Rech. fur les Egypt. & les Chin. tom. 2. pag. 120.

(127) Dupuis, orig. des fab. p. 476.

(128) Id. pag. 452.

(129) Candidus auratis aperit cum cornibus annum

Taurus. Georg. lib. 1. v. 217.

Voy. Astron. anc. p. 74.

avec Bacchus, dont nous donnerons l'histoire par la suite. Voy. Bryant, mythol. anc. tom. 2. pag. 77.

(131) Hérodote, lib. 2. 145. Freret défense de la chronol. p. 327. Jablonski, pant. ægyp. lib. 2. c. 1. parag. 14.

(132) Ora micant Tauri, septem radiantia

Navita quas hyadas Grajus ab imbre vocat.

Pars Bacchum nutrisse putat.

Ovid. fast. lib. 5. v. 167.

CHAP. I. (133) Ac mitra cohibens cornigerum caput.

Senec. hippol. v. 756.

Tibi cum sine cornibus astas.

Metam. lib. 4. v. 19.

"Pourquoi est-ce que les semmes des "CEliens, en chantant les louanges de Dio-"nysus, le prient de s'en venir avec pied de "bœuf vers elles? les paroles de l'hymne "font telles: plaise-toi venir, sire Dionysus, "en ce tien saint & temple maritime, ame-"nant quand est toi les graces, courant avec "ton pied de bœuf; & puis ils y adjoustent "par deux sois; digne taureau, digne tau-"reau."

Plutarque, les demandes des ch. grecques. 36. Amyot se sert ici du mot Bacchus; mais nous avons restitué celui de Dionysus, qui se trouve dans le texte.

(134) Gebelin, hist. du calend. p. 467.
Dupuis, orig. des fab. p. 403.

(135) Norm signifie victoire.

(136) On en trouvera une explication détaillée dans l'ouvrage de M. Dupuis, orig. des fab. p. 500 & suivantes. Cet Auteur est le premier qui ait envisagé Dionysus sous ce point de vue, & il a su tirer un grand parti du poëme de Nonnus dont il donne une analyse extrèmement curieuse, id. p. 505.

(137) Liberi patris simulacra, partim puerili atate, partim juvenili fingunt, praterea barbata specie, senili quoque..... ha autem atatum diversitates ad solem referuntur, ut parvulus videatur hiemali solstitio; exinde autem aguinottio vernali adolescentis adipiscitur vires; postea statuitur ejus atas plenissima effigie barba solstitio astivo; exinde per diminutiones dierum veluti senescenti quarta forma Deus siguratur.

Macrob. Saturn. lib. 1. c. 18.

(138) " Les mythologues conviennent " eux-mêmes que le dauphin céleste est ef-" fectivement celui dont les pirates prirent la n forme, en se précipitant dans les flots.

Dupuis, orig. des fab. p. 517.

\_ (139) Orph. hym. 11.

(140) Selon Tollius qui a expliqué la mythologie par le grand œuvre, Hercule n'est pas ce qu'on imagine; c'est l'unique ornement de la terre philosophique; c'est le beaume qui y est caché; c'est le feu immortel & éternel. Les deux serpens que ce héros étouffe, sont les deux sortes d'esprit volatil, le redoutable Acide & le fameux Alkali qu'il a trouvé le moyen de fixer.

CHAP. I. dans les médailles, nud, cueillant des pommes d'or sur un arbre autour duquel est un serpent, & frappant de sa massue la tete du dragon. On serait aveugle, dit Gurtler, dans ses origines du monde, liv. 2, si l'on n'appercevait pas dans cette siction la mémoire du fruit désendu, dont Adam mangea, & la promesse de la semence bénite qui devait brisèr la tête du serpent.

(142) Il serait inutile de parler ici des différentes opinions des favans sur les travaux d'Hercule.

On peut consulter à ce sujet M. Gebelin, allég. orient. p. 168. qui les rapporte presque toutes. On est seulement faché que ce savant n'ait sait qu'une légere mention de Cuper, dont il avait empiunté toutes les idées relativement aux divinités qui appartenaient au solution.

10. (143) Allég. orient. p. 264. - and 15'n

(144) Lorsqu'on lit dans M. Gebelin, alleg. orient. p. 29. que "il Bethyl, Dagon, "Atlas, forment une phrase phénicienne, "K que cette phrase significe: la terre rap" portait, quoique vierge ou suns culture, du " grain en abondance, on ne peut s'empê-

cher de dire, "voilà une langue admirable Chap. T.

(145) L'histoire d'Hercule, une des allégories les plus brillantes de l'antiquité, ne pouvait s'expliquer que par la marche du soleil. M. Dupuis est le seul jusqu'à présent qui

en ait bien saisi le sens.

Ces grandes idées méritaient bien de passer dans la poësse & d'être substituées à celles dont elle fait usage depuis si long-temps. M. Roucher en a donné l'exemple dans cette espece d'hymne qu'il adresse au soleil, où plutôt au génie qui le représente.

Te voilà donc guerrier, dont la valeur terrasse

les monstres, qu'en son tour le Zodiaque embrasse,

infatigable Hercule, enfant du roi des dieux, qui par douze travaux regnes au haut des cieux. Te voila ... qu'en ce jour, ô prince de l'année, la terre, de ton œil par-tout environnée, adore de ton char le cours triomphateur, & pleine de tes dons chante son bienfaiteur!

Présent à tous les lieux Soleil! tu remplis seul l'immensité des cieux.

CHAP. I. tu pousses tes exploits.

Pour toi rien ne ternit ton antique splendeur.
Tu ne vieillis jamais: non, soleil, ton ardeur
du temps qui détruit tout, n'a point senti l'atteinte,

cent trones renversés pleurent leur gloire éteinte,

là tu vis dans la flamme Ilion s'engloutir, ici gît au tombeau le cadavre de Tyr.

La Rome des Césars a passé comme une ombre. Les peuples & les jours s'écouleront sans nombre;

toi seul, au haut des airs, victorieux du temps, tu contemples en paix ses débris éclatans.

(146) Iliad. lib. 1. v. 498.

(147) Cum Jupiter æthere summo despiciens mare velivolum, terrasque jacentes, littoraque & latos populos.

Æneid. lib. 1. v. 227.

(148) Callimaque, hymn. 1.

(149) Vultu quo cœlum tempestatesque serenat.

Æneid. lib. 1. v. 259.

(150) Macrob. Saturn. lib. 1. c. 23. Jablonski, pant. ægyp. lib. c. 2.

Dupuis

Dupuis, orig. des fab. p. 543.

CHAP. I.

(151) "Ion est le Dieu suprême, le Jove, des Latins, le Jehova des Hébreux, l'Étre par excellence, le seul qui est véritablement & par essence".

Gebelin, alleg. orient. p. 63.

(152) Ab Jove principium musæ, Jovis omnia plena.

Virg. eglog. 3. v. 60.

A Jove musarum primordia.

Arat. Phen. de leg. lib. 2. c. 3. Ab Jove furgat opus.

Ovid. fast. lib. 5. v. III.

(153) Iliad. lib. 8. v. 18.

(154) Dialogue intitulé, le Théete.

(155) Tel est le sentiment de Pope: "if
, we allow [as there is great reason to be, lieve] that the Egyptians understood the
, true system of the world, i think it will
, be no strained interpretation to say that,
, by the inability of the gods to put Jupiter
, out of his place with this catena, may be
, understood the superior attractive force of
, the sun, whereby he continues unmored
, and draws all the rest of the planets to, wards him ".

(156) Pierres gravées du cabinet du rói,

II. Partie

D

CHAP. I. que M. de Mairan a publié sa dissertation sur la fable de l'Olympe.

Voyez ci-après la remarque Q.

(157) "L'aigle est de tous les oiseaux ce-, lui qui s'éleve le plus haut; c'est par cette , raison que les anciens l'ont appellé l'oiseau , céleste, & qu'ils le regardaient comme le , messager de Jupiter". Busson, hist des ois. tom. 1.

Aquila propter altissimam velocitatem volatus, altitudinem solis ossendunt.

Macrob. Saturn. lib. 1. c. 17.

(158) Aspice hoc sublime candens, quem invocant omnes Jovem.

Ennius.

Vides sublime susum, immoderatum æthera, qui tenero terram circumjectu amplectitur: hunc summum habeto divum: hunc perhibeto Joveni.

Euripides.

Cic. de nat. deor. lib. 2. c. 25.

(159) "Pluton n'est qu'une forme parti-,, culiere de l'ame du monde & de l'esprit ,, moteur des spheres, considéré au temps où ,, commence le regne de la nuit, & lorsque " le foleil va porter la vie & la lumiere dans " l'hémisphere méridional". Chap. I

Dupuis, orig. des fab. p. 543.

Voyez Gebelin, allég. orient. p. 57. hist. du calend. p. 578.

(160) Iliad. lib. 20. v. 61.

L'enfer s'émeut au bruit de Neptune en furie, Pluton fort de son trône; n' palit, il s'écrie, il a peur que le Dieu dans cet affreux séjour, d'un coup de son trident ne fasse entrer le jour, & par le centre ouvert de la terre ébranlée ne fasse voir du Styx la rive désolée; ne découvre aux vivans cet empire odieux, abhorré des mortels, & craint même des dieux.

Boileau, traité du fubl. c. 7.

Le chantre de l'Énéide a employé cette belle image d'Homere.

Non secus ac si qua penitus vi terra dehiscens infernas reseret sedes, & regna recludat pallida dis invisa; superque immane baratrum cernatur; trepident que immisso lumine manes.

¿ Lib. 8. v. 241.

Ovide en a aussi emprunté quelques traits. Inde tremit tellus, & rex pavet ipse silentum; ne pateat, latoque solum retegatur hiatu, immissusque dies trepidantes terreat umbras.

Metam. lib. 5. v. 356.

CHAP. I. chap. I.

(162) "On se lamente, dit Lucine, on 50 se frappe la poitrine, on fait un grand 50 deuil; après quoi on célebre les sunérailles 50 d'Adonis".

C'est à ce sujet que Selden a dit: Non aliud cogitarint qui primum has nanias instituerunt, quam solis accessum & recessum; quem ut amissum nunc lugebant, & renatum lætis excipiebant auspiciis. Ita rudiores olim. & qui simpliciorem vitam degebant, priusquam ab astronomis leges syderum didicerant.

De diis syris. fyntag. 2.

(163) Voyage de Chardin, t. 2. p. 244.

M. Carré qui fut témoin de cette fète dans une ville de Perse, dit qu'elle est semblable à celle qu'on célébrait à Athénes en l'honneur d'Adonis. Voyage aux Indes orient. imprimé chez Barbin 1699. 2 vol. in-12.

Gebelin, hist. du calend. p. 243, a fait un rapprochement très-curieux de cette cérémonie des Perses modernes avec celles qui étaient en usage dans l'antiquité.

(164) Jablonski, panth. ægypt. lib. 2. c. 6. parag. 6.

Gebelin, hist. du calend. p. 286.

observatio tenetur, ut sol, cum in supero, id CHAP. I. est, in diurno hemisphaerio est, Apollo vocitetur.

Macrob. faturn. lib. 1. c. 18.

(166) Ovid. metam. lib. 2.

(167) Orig. des fab. p. 529.

(168) Sagittarum autem nomine non nist radiorum jactus ostenditur.

Macrob. faturn. lib. 1. c. 17.

(169) Iliade, lib. 1.

de l'Apollon de Belvedere, est un des plus beaux morceaux qui nous soient restés des anciens.

(171) Winckelman en parle avec cet enthousiasme qui n'est donné qu'au véritable amateur des arts.

"De toutes les productions de l'art, qui ont échappé à la puissance du temps, la sta, tue d'Apollon est sans contredit la plus su, blime. L'artiste a conçu cet ouvrage sur
, l'idéal, & n'a employé de matiere que ce
, qu'il lui en fallait pour exécuter & rendre
, sensible sa pensée. Autant la description
, qu'Homere a donnée d'Apollon surpasse les
, descriptions qu'en ont faites après lui les
, poètes, autant cette figure l'emporte sur

CHAP. I.

, toutes les figures de ce dieu. Sa stature est , au-dessus de celle de l'homme, & fon attin tude respire la majesté. Un éternel prin-" temps, tel que celui qui regne dans les " champs fortunés de l'Élifée, revet d'une , aimable jeunesse les charmes males de son , corps, & brille avec douceur fur la fiere " structure de ses membres. Tachez de pé-, nétrer dans l'empire des beautés incorpo-" relles, cherchez à devenir créateur d'une nature céleste pour élever votre ame à la " contemplation des beautés furnaturelles; , car ici il n'v a rien qui foit mortel, rien , qui soit sujet aux besoins de l'humanité. Ce " corps n'est ni échanffé par des veines, ni , agité par des nerfs; un esprit céléste, ré-, pandu comme un doux ruisseau, circule, , pour ainfi dire, fur toute la circonscription " de cette figure. Il a poursuivi Pithon, con-" tre lequel il a tendu pour la premiere fois " fon arc redoutable; dans sa course rapide , il l'a atteint & lui a porté le coup mortel. , De la hauteur de fa joie, son auguste re-, gard, pénétrant dans l'infini, s'étend bien , au-delà de sa victoire. Le dédain siege sur " fes levres; l'indignation qu'il respire gon-" fle ses narines, & monte jusqu'à ses sour, cils. Mais une paix inaltérable est empreinte , fur fon front; fon œil est plein de douceur, n comme s'il était au milieu des Muses em-, pressées à lui prodiguer leurs caresses. Far-, mi toutes les figures de Jupiter, enfantées , par l'art, & parvenues jusqu'à nous, vous , ne verrez dans aucune le pere des dieux , approcher de cette grandeur avec laquelle , il se manifesta jadis à l'intelligence du poëte, , comme dans les traits que nous offre ici son 5 fils. Les beautés individuelles de tous les , autres dieux sont réunies dans cette figure , comme dans la divine Pandore. Ce front , est le front de Jupiter renfermant la déesse , de la fagesse; ses sourcils, par leur mou-, vement annoncent leur volonté; ses yeux, , dans leur orbite ceintrée, font les yeux de , la reine des déesses, & cette bouche est la , même bouche qui inspirait la volupté au , beau Branchus. Semblables aux tendres re-, jettons de la vigne, ses beaux cheveux fiot-, tent autour de sa tête divine, comme s'ils , étaient légérement agités par l'haleine des zéphirs: ils femblent parfumés de l'essence , des dieux, & attachés négligemment fur le , fommet par les mains des graces. A l'afpect de ce prodige de l'art, j'oublie tout

CHAP. I., l'univers; je prends moi-même une posi-"tion plus noble pour le contempler avec " dignité. De l'admiration je passe à l'extase. " Saisi de respect, je sens ma poitrine qui , se dilate & s'éleve, sentiment qu'éprouvent ceux qui font remplis de l'esprit des pro-, phéties. Je suis transporté à Délos, & dans , les bois facrés de la Lycie, lieux qu'Apol-, lon honorait de sa présence; car la beauté que j'ai devant les yeux paraît recevoir , le mouvement, comme le reçut jadis la beauté qu'enfanta le cifeau de Pigmalion. " Comment pouvoir te d'écrire, ô inimitable chef-d'œuvre! il faudrait pour cela que l'art même daignát m'inspirer & conduire ma , plume. Les traits que je viens de crayonner, , je les dépose à tes pieds: ainsi ceux qui ne , peuvent atteindre jusqu'à la tête de la di-" vinité qu'ils réverent, mettent à ses pieds , les guirlandes dont ils auraient voulu la " couronner".

> Histoire de l'art de l'antiq. liv. 6. chap. 6. (172) Callimaque, hymn. 4.

(173) Acad. des bel. let. tom. 3. mém. p. 189.

(174) Cantabam quidem ego; scribebat autem divus Homerus.

Vers de l'anthologie au sujet duquel Boileau a fait l'épigramme qui finit ainsi:

Je chantais; Homere écrivait.

(175) Macrob. faturn. lib. 1. c. 20.

(176) Il n'y a pas jusqu'aux habitans de la côte occidentale d'Afrique chez lesquels on ne trouve le culte du serpent. Hist. des voyag. tom. 14. in-12. p. 365.

(177) Val. Max. lib. 1. c. 8. parag. 2. Métam. lib. 15. v. 622.

(178) Macrob. faturn. lib. 1. c. 20.

(179) Nam folis meatus, licet ab ecliptica linea numquam recedat, sursum tamen ac deorsum ventorum vices certa deslexione variando, iter suum velut slexum draconis involvit.

Macrob. faturn. lib. 1. c. 17.

(180) Jablonski, panth. ægypt. lib. 2. c. 7. parag. 6.

(181) Diodore de Sicile, lib. 4. Fréret, défense de la chron. p. 327.

(182) Selon Amélovéen, les statues de Priape étaient faites de bois de figuier, parce que les feuilles de cet arbre ont servi dans le paradis terrestre à couvrir la premiere honte de notre nature.

Nouvelle de la rép. des lettr. janv. 1686. p. 24. CHAP. I.

- (183) Boulanger, antiq. dévoilée, tom. 2. p. 73.
  - (184) Diodore de Sicile, lib. I.

Jablonski, lib. 3. c. 1.

- (185) Jablonski, panth. ægypt. lib. 3. c. 1. parag. 2.
  - (186) Macrob. faturn. lib. 1. c. 20.
  - (+87) Ovide, métam. lib. 1. v. 728 747.
- (188) Le tableau intéressant d'un beau paysage éclairé par la lune a sourni au chantre de l'Iliade, cette superbe comparaison qui termine le huitieme livre.
  - (189) Macrob. faturn. lib. 1. c. 15. Plutarque, quest. rom.
  - (190) Iliade, lib. 14.

On dirait que pour plaire, instruit par la nature, Homere ait à Vénus dérobé sa ceinture.

Boileau.

Il fallait que Pope connut bien peu la langue françaile, puisque dans sa traduction il cire ici les vers de la Motte Houdart, & qu'il les annonce comme étant d'une beauté admirable.

M. de la Motte's imitation of this siction is wonderfully beautiful.

(191) L'entrevue de Jupiter & de Junon fur le sommet de l'Ida, dans le quatorzieme

livre de l'Iliade, est l'épisode le plus agréable CHAP. I. de ce poëme; nous en avons supprimé les détails qui n'entraient pas dans notre sujet.

(192) Jablonski, panth. ægypt. lib. 3. c. 3.

(193) Callimaque, hymn. 5°.

(194) Qualis in Eurotæ ripis, aut per juga Cynthi

exercet Diana choros; quam mille fecutæ hinc atque hinc glomerantur Oreades.

Æneid. lib. 1. v. 502.

(195) Imitation d'un passage de Callimaque, hymn. 5.

(196) Jablonski, panth. ægypt. lib. 3.

c. I. parag. 4.

(197) Virgil. eglog. 7. v. 69.

Ovid. metam. lib. 7. v. 208.

Horace, lib. 5. od. 5. & 17.

Corneille fait dire à Médée:

Ces herbes ne sont pas d'une vertu commune, moi-même en les cueillant je fis pâlir la lune, quand, les cheveux flottans, le bras & le pied

nud,

j'en dépouillai jadis un climat inconnu.

(198) Fréret, déf. de la chron. p. 300.

(199) Casta fave Lucina.

Virg. egl. 4. v. 10.

Surquoi Servius fait cette remarque:

CHAP. I.

"Modo Lucinam Dianam accipimus; sic "Moratius: sive tu Lucina probas vocari: Te-

" rentius Junonem dicit: Juno Lucina fer

" opem. Tamen ambæ unum funt ".

Voyez Varron. de ling. lat. lib. 4. Ciceron de nat. deor. lib. 2. c. 27.

(200) Ferte deæ flores; gaudet florentibus herbis

hæc dea; de tenero cingite flore caput. Dicite: te lumen nobis Lucina, dedifti, dicite: tu voto parturientis ades.

Ovide.

(201) Jablonski, panth. ægypt. lib. 5. c. 1.

(202) Magni Jovis & deorum nuncium. Hor. od. 10. lib. 1.

(203) Hist. du ciel, tom. 1. p. 42. Jablonski, panth. ægyp. lib. 5. cap. 1. parag. 16.

Gebelin, allég. orient. p. 128.

(204) Gebelin, allég. orient. p. 114. Pier. grav. de M. le duc d'Orléans, tom. 1. p. 92.

(205) Tu pias lætis animas reponis fedibus, virgaque levem coerces aurea turbam.

Horat. od. 10. lib. 1.

(206) Atlantis Tegæe nepos, commune Chap. I.

& superis numen, qui fas per limen utrumque solus habes, geminoque facis commercia mundo.

Claud. de rapt. Proferp. lib. 1. v. 89.

(207) On ne sait ce que c'est qu'un mémoire de M. Fourmont, intitulé Dissertation où l'on montre qu'il n'y a jamais eu qu'un Mercure, Acad. des bel. let. tom. 7. non plus qu'un autre inséré dans le même volume, par lequel il cherche aussi à prouver à force de citations, qu'il n'y a jamais eu qu'une Vénus.

(208) Jablonski, pant. ægyp. lib. 3. c. 2. parag. 4. id. c. 6.

(209) Pausanias, lib. 3. c. 20.

(210) Jablonski, panth. ægyp. proleg. parag. 26.

(211) "On voyait dans un cercle solaire un vaisseau avec sept pilotes qui étaient freres, & parfaitement semblables l'un à l'autre. Ce vaisseau était rempli d'une lumiere céleste intarissable, qui se répandait dans tout l'univers".

M. Capella. Voyez Gebelin, alleg. orient. p. 66. CHAP. I.

(212) Jablonski, panth. ægyp. proleg. parag. 25.

(213) Jablonski, idem.

(214) Pline, lib. 2. c. 22.

(215) "Une corde de musique donne les , mêmes fons qu'une autre dont la longueur " est double, lorsque la tension, ou la force , avec laquelle la derniere est tendue, est , quadruple, & la gravité d'une planete est » quadruple de la gravité d'une autre qui est , à une distance double. En général, pour qu'une corde de musique puisse devenir à 2) l'unisson d'une corde plus courte de meme espece, sa tension doit être augmentée dans » la même proportion que le carré de sa lon-, gueur est plus grand; & afin que la gra-» vité d'une planete devienne égale à celle d'une autre planete plus proche du foleil, , elle doit être augmentée à proportion que » le carré de sa distance au soleil est plus grande. Si donc nous supposons des cordes , de musique tendues du foleil à chaque pla-, nete, pour que ces cordes devinssent à l'u-, nisson, il faudrait au menter ou diminuer , leurs tensions dans les mêmes proportions , qui seraient nécessaires, pour jrendre les gravités des planetes égales". Maclaurin, découv. philos. p. 32.

(216) Novem orbibus vel potius globis connexa sunt omnia; quorum unus est calestis, qui reliquos omnes complectitur, in quo infixi sunt illi, qui volvuntur, fiellarum cursus sempiterni; cui subjecti sunt septem, qui versantur retrò; contrario mota, atque cælum... Ea, que est media, Es nona tellus, neque moretur, Es insima est, & in eam feruntur omnia suo nutu pondera.

Cicer. fomn. Scipion.

(217) Dupuis, orig. des fab. p. 502.

(218) Hésiode, théog. v. 52.

(219) Plutarque, sympos. lib. 8. prob. 1.

(220) M. l'abbé de Fontenu a fait sur ce titre une dissertation dans laquelle tout ce qu'il a pu trouver, c'est qu'Hercule, qu'il considere comme un ancien héros de la Grece, avait reçu dans son enfance une éducation très-brillante, d'où lui est venu le surnom de Musaget.

Acad. des bel. let. tom. 7. mém. p. 51.

(221) Elles étaient ou nombre de neuf. Leurs attributs sont peints dans cette épigramme de Callimaque.

Calliope reperit sapientes provida cantus heroum Cho citharam clariffima. Vocum mimorum Enterpe tragiois lætata querelis.

CHAP. I.

E Melpomene dulcem mortalibus addidit ipfa
Barbiton, & suavis tibi tradita tibia fertur
Terpsicore. Divinumque Erato mox protulit
hymnos,

harmoniam cunctifque Polymnia cantibus addit Euranie cœli motus atque astra notavit, comica vita tibi est, moresque Thalia reperti.

Natalis comes.

(222) Me vero primum dulces ante omnia muse,

quarum facra fero ingenti percussus amore, accipiant, cœlique vias & sidera monstrent: desectus solis varios lunæque labores; unde tremor terris; quá vi maria alta tumescant objicibus ruptis, rursusque in se ipsa residant; quid tantum oceano properent se tinguere soles hiberni, vel quæ tardis mora noctibus obstet.

Georg. lib. 2. v. 475.

Un aussi grand peintre que Virgile s'écrie de même.

Solitude où je trouve une douceur fecrete, lieux que j'aimai toujours, ne pourrai-je jamais loin du monde & du bruit goûter l'ombre & le frais.

O qui m'arrètera fous vos fombres asyles! quand pourront les neuf sœurs, loin des cours & des villes,

m'occuper

m'occuper tout entier, & m'apprendre des Chap. I.

les divers mouvemens inconnus à nos yeux, les noms & les vertus de ces clartés errantes, par qui sont nos destins & nos mœurs différentes.

Que si je ne suis né pour de si grands projets, du moins que les ruisseaux m'offrent de doux objets;

que je peigne en mes vers une rive fleurie! &c.

Songe d'un habitant du Mogol. Voyez Hésiode, théog. v. 36. Properce, lib. 3. el. 5. v. 19.

(223) Odyssée, lib. 1. v. 153. & 336.

(224) Cithara crinitus Jopas personat aurata, docuit quæ maximus Atlas.

Eneid. lib. 1. v. 740.

(225) Fénelon qui s'était nourri de la lecture des anciens & qui les a si bien imités, termine ainsi la description du repas que Ca-lipso donne à Télémaque. "En même temps, quatre jeunes nymphes se mirent à chanter. D'abord elles chanterent le combat des dieux contre les Géans, puis les amours de Jupiter & de Sémelé; la naissance de Bacchus & son éducation, conduite par le vieux Si-II. Partie.

nes d'or venues du jardin des Hespérides; mes d'or venues du jardin des Hespérides; nes tée ".... Liv. 1.

(226) Les trois parques ont été nommées Fatæ, comme on le voit par des inscriptions & par une médaille d'or de Dioclétien, au revers de laquelle sont trois semmes avec ces mots, fatis victricibus. Nouv. de la rép. des let. sév. 1686. p. 159.

(227) Aristoteles de mundo.

(228) Plato de rep. lib. 10.

(229) L'abbé Massieu a fait sur les Gorgones une dissertation où il rapporte tout ce qu'en ont dit les anciens. Acad. des bel. let. tom. 3. mém. p. 51.

Voyez Gebelin, hist. du calend. p. 486.

(230) Pierres grav. de M. le duc d'Orléans, tom. 1. p. 295.

(231) "Orion, dit M. Gebelin, est un géant énorme qui traversait sans danger les peaux les plus prosondes. Il était la terreur des forêts; croyant que rien ne devait lui résister, il aspire à Merope, sille d'Enopion, lequel irrité lui creve les yeux sur le bord de la mer. Il ne recouvre la vue

qu'arrivé à l'orient. Devenu amoureux de Chap. I.; l'Aurore, Diane, par jalousse, suscite un foorpion qui le pique & il meurt".

Selon le même, voici l'explication de son histoire. "Orion est la constellation la plus , brillante, qui a l'air d'un colosse; aussi est-il 3, appellé Géant. Il passe les plus grandes eaux, " car il a à ses pieds l'Eridan, constellation " céleste. C'est un grand chasseur, car il a , deux chiens, & devant lui est un lievre qui 3, s'enfuit. Il perd la vue, car étant arrivé à " l'occident il disparait, & ne se leve plus , qu'avec le soleil qui se nomme Enopion. Il , ne recouvre la vue qu'en orient, car ce , n'est qu'en y reparaissant au bout de six mois , qu'il brille de nouveau. Il périt par la , piquure d'un scorpion, parce qu'il se cou-" che ou expire quand le Scorpion céleste se 12 leve ".

Gén. allég. des anc. p. 14.

Nous avons rapporté cette histoire & son interprétation, afin de donner une idée de la maniere dont les aspects célestes ont été traduits en langage poétique.

Nous ajouterons encore un mot sur la naisfance d'Orion. Hyriée son pere étant d'un âge sort avancé, apperçut un jour sur le che-

min trois dieux qui voyageaient: il alla audevant d'eux; les pria d'entrer chez lui, & leur fervit un bœuf qu'il venait d'immoler. Les dieux, pour reconnaître fon hospitalité, lui dirent que tout ce qu'il désirerait lui serait accordé: & comme Hyriée, qui n'avait jamais eu d'enfans, demanda un fils, ils prirent la peau du bœuf qui leur avait été servi, la préparerent semen in illud essundendo, & lui ordonnerent de la laisser pendant dix mois en terre. Ce terme expiré, il eut un fils qui fut appellé Orion.

Voy. Palæphate, c. 5. Ovid. fastes, lib. 5. Je ne sais pas pourquoi Mr. l'abbé Mignot compare cette sable à l'histoire d'Abraham.

Acad. des bel. let. tom. 36. mém. p. 6.

On voit aussi dans le même recueil, tom. 14. mém. une dissertation de Mr. l'abbé Fourmont qui a pour titre: explication de la sable d'O-rion, dans laquelle on la rapporte à l'histoire sainte; c'est ainsi que la plupart de nos érudits ont envisagé la littérature.

(232) Il en doit être de même de Bellerophon, quoique cependant le savant Freret l'ait regardé comme un des anciens héros de la Grece, dont les avantures avaient été déguisées par la fable. C'est le sujet de deux dissertations qu'il a publiées dans le recueil de l'Académie des belles lettres, tom. 7, intitulées, l'une: observations sur le tems auquel a vecu Bellerophon; l'autre simplement par extrait: remarques sur les sondemens historiques de la sable de Bellerophon, & sur la mainière de l'expliquer.

(233) Multa autem alia natura deorum, ex magnis beneficiis eorum non sine causa of a Gracia sapientibus, of a majoribus nostriș constituta nominataque sunt. Quidquid enim magnam utilitațem generi afferret humano, id non sine divina bonitate erga homines sieri arbitrăbaitur. Itaque tum illud quod erat a Deo natum, nomine ipsus Dei nuncupabant.

Cic. de nat. deor. lib. 2, c. 23.

(234) Verum, ut opinor, habet novitatem summa recensque

Natura est mundi, neque pridem exordia cepit. Quare etiam quædam nunc artes expoliuntur, nunc etiam augescunt.

Lucrece, lib. 5, v. 331.

(235) Quod si forte fuisse antehac eadem omnia credis;

fed periisse hominum torrenti sæcla vapore, aut cecidisse urbeis magno vexamine mundi;

per terras amneis, atque oppida cooperuisse.

(236) Antiq. dévoil. introd. p. 8.

Voyez sur cet ouvrage curieux & vraiment original la remarque R.

(237) Platon, de leg. lib. 3. Antiq. dévoil.

(238) M. de Buffon nous peint "les pre, miers hommes témoins des mouvemens
, convulsifs de la terre encore récens & très, fréquens, n'ayant que les montagnes pour
, asyle contre les inondations, chassés sou, vent de ces mêmes asyles par le seu des
, volcans, tremblans sur une terre qui trem, blait sous leurs pieds, nuds d'esprit & de
, corps, exposés aux injures de tous les élé, mens, victimes de la sureur des animaux
, séroces, dont ils ne pouvaient éviter de
, devenir la proye, tous également pénétrés
, du sentiment commun d'une terreur sunes,
te, tous également pressés par la nécessité".

Époques de la nat. p. 225.

(239) Platon, de leg. 2.

(240) Præterea, si nulla suit genitalis origo terraï & cœli, semperque æterna sucre, cur supera bellum Thebanum, & sunera Chap. I.

quo tot facta virum toties cecidere? nec uf-

æternis samæ monumentis insita slorent? Lucrece, liblig, v. 325.

(241) Vixere fortes ante Agamemnona multi, fed omnes illachrymabiles urgentur, ignotique longa nocte, carent quia vate facro.

Horace, lib. 4, od. 9.

- (242) Hist. nat. lib. 7., c. 56. Ce passage de Pline a donné lieu à beaucoup de commentaires; voyez à ce sujet diction. de Bayle, art. Babylone, rem. B, & Thist. critique de la rép. des lett. tom. 1, tom. 9 & tom. 10
- (243) Hist. de l'astron. anc. lib. 3, paragraph. 13.
- (244) Dans ses deux ouvrages sur l'an-
  - (245) Voyez ci-après la remarque S.
- (246) "La méthode de bien conduire son esprit dans les sciences est encor à trouver. Les plus grands philosophes ont senti la mécessité de cette méthode; & même ils out

"youlu nous en donner des principes & des ", essais; mais les uns ne nous ont laissé ", que l'histoire de leurs pensées, & les autres ", la fable de leur imagination".

Buffon, hist. nat. tom. 1., p. 51.

(247) Buffon, hist. nat. tom. 1, p. 611.

(248) "L'histoire de l'homme présentée

5) sous un point de vue général, se partage

5) naturellement en deux portions: l'une,

5) voilée par la nuit des temps, contient les

5) premiers pas des sociétés naissantes; l'au
5) tre, plus connue & plus lumineuse, mon
5) tre à découvert ces sociétés toutes formées.

6) La premiere partie doit être la plus inf
6) fructive & la plus intéressante; elle seule

6) renserme les principes & les causes; la se
7) conde ne contient que leurs suites ou leurs

7) effets ". Antiq. dévoil. introd. p. 16.

"(249) Pluche, hist du ciel, Gebelin, hist du calend. & presque tous ceux qui ont voulu raisonner sur le déluge. Ce n'est pas que cette supposition ne puisse ètre admise. On a reconnu que l'obliquité de l'écliptique éprouvait une variation sensible dans l'espace d'un siecle. Mais on ne sait pas encore de quelle nature est cette révolution, si elle ressemble à celle de la précession des équinoxes, ou celle de la précession des équinoxes, ou celle de la précession des équinoxes.

si c'est un simple balancement. D'ailleurs ce changement ne s'opere que par un mouve- CHAP. I., ment lent & insensible, au lieu que nosfaiseurs de systèmes supposent gratuitement que l'axe du monde a été incliné tout-à-coup.

(250) Stenon, Burnet, Scheuchzer, Woodward, & quelques autres. Voy. Buffon, hift.

nat. tom. 1, p. 180. & fuiv.

(251) Rupti funt omnes fontes abyssi magna. Genef.

- (252) Whiston. Voy. Buffon, hist. nat. tom. 1, p. 168.
  - (253) Et cataracta cali aperta sunt. Genes.
  - 2(254) Fontenelle, éloge de Deibnitz.
    - (255) Buffon, hist. nat. tom. 1, p. 202.
  - 2(256) Métam. lib. 1.
  - (257) De folert. animalium.
  - (258) De dea Syria.
- (259) Acad. des bell. lett. tom! 23, meni. The office of the care of p. 134.
  - 5 (260) Lib. P. C. F. 11. P. . . .
- (261) Açado des bell. lett. tom. 23, mem. p.:132.
- (262) Discours sur l'hist. eccles. tom. 1,
  - (263) Dans son traité de priem. & pan.

(264) Préparat. évang. lib. 9.

(265) Entreautres Grotius, de verit. relig. christ. lib. 1, c. 16.

Voy. Schubart, enarratio parergica metamorphoseos Ovidiana de diluvio Deucalionis, 1685.

(266) Ottav. Falconerii dissertatio de Nummo Apamensi Deucal. diluvii typum exhibente. Paris 1684.

(267) Analyse de la mythol. anc. tom. 2.

(268) Bianchini, historia universale, in-4°., 1687, p. 191.

(269) Voici l'explication que le pere Hardouin a donné de cette médaille dans ses opera selecta, imp. en 1709 in solio.

On a voulu, dit-il, représenter la ville d'Apamée, & pour cela on a pris une arche, où il y a un homme & une semme; parce que cette ville s'appelloit auparavant xibotos, mot grec qui signific arche; on l'appellait aussi peravai, qui marque la noirceur, ce qui a été désigné par le corbeau. Cette arche vogue sur les eaux, parce que la ville est arpsée destrois vivieres, le Marsias, l'Obrima & l'Orga, qui tombent toutes trois dans le Méandre. La colombe avec le rameau d'o-

livier est le fymbole de la paix dont jouissent les habitans de l'Asie, & en particulier ceux d'Apamée après la victoire de Sévere sur les Parthes. Dans une médaille semblable à celle de l'empereur Philippe, on lit ces mots: Pace fundatà cum Persis.

(270) Acad. des bel. let. tom. 23. mém. 

. (271) Lucrèce dit en parlant de ces deux élémens:

Tantum spirantes æquo certamine bellum magnis de rebus inter se cernere certant. Cum-semel in terra fuerit superantior ignis, & semel ut sama est humor regnarit in arvis.

ria Clib. 15. 1v. 393.

\_ Aqua E ignis terrenis dominantur. Ex his ortus, & ex his interitus est. Ergò quandoque placuere res nova mundo; sic in nos mare emittitur desuper, ut fervor ignis, cum aliud genus 

- el Sengonquæst. nat. 1. 3. c. 28.
- 1 (1272) Antique dévi liv. 1.10. 6.11 20100 . Gehelin, hist: du calend. p. 233.
- (273) Voici comment les anciens habitans de cette contrée racontaient la destruction des géans, "Un jeune homme descendit 20 du ciel tout rayonnant de l'unière, & les

" combattit avec des flammes de feu. Les " pierres & les rochers qui furent lancées " de ces flammes se fendirent en deux, & " tous les rochers du pays qui sont sendus " & crevassés en sont un témoignage. Les " géans se sauverent dans des cavernes où " ils périrent par le seu".

Hist. des voyag. tom. 51. p. 225.

(274) Antiq. dévoilée, tom. 1. c. 6. parag. 12. Hist. des voyages, t. 47. p. 210.

(275) Kemfer, liv. 3. c. 1.

(276) Hist. des voyag. t. 39. p. 271.

(277) Hist. des voyag. tom. 6. p. 226.

(278) "Les fils de Bor tuerent le géant mer, & le fang coula de ses blessures en si grande abondance, qu'il causa une inon- dation générale où périrent tous les géans à la réserve d'un seul, qui s'étant sauvé sur une barque échappa avec toute sa famille. Alors un nouveau monde se format le corps du géant dans l'abyme, & en fabriquerent la terre; de son sais sormerent pur la les sleuves, la terre de sa chair, les grandes montagnes de ses os, les rome les dieux traînerent de son ser se se son ses de ses os prisés; ils sirent de son crâne la voûte

5, du ciel, &c". Introd. à l'hist. de Danem. CHAP. I.

(279) History of English poety. Dissertation 1. t. 1.

(280) Hésiode, théog. v. 630-719.

pes, Arges, ce qui signifie, tonnerre, foudre, éclair.

(282) "Les noms de ces géans sont tous, significatifs. Briareus exprime la perte de , la sérénité; Othus, la diversité des saisons; Ephialtes, les grands amas de nuées; Ence-, lade, les ravages des grandes eaux débor-, dées; Porphirion, la fracture des terres; Mimas, les grandes pluyes, & Ræchus le , vent". Pluche, hist. du ciel, t. 1. p. 108. (283) Hésiode, théog. v. 819—867.

(284) "Typhon ou Tiphée en grec signi, fie la fumée du feu, les vapeurs enflammées". Antiq. dévoil. t. 1. p. 209.

(285) Pindare. Pyth. I. v. 29.

Ovide, Métam. lib. 5. v. 346.

Au lieu de Typhon c'est Encélade que Virgile nous peint sous le mont Etna.

Fama est, Enceladi seminstum fulmine corpus urgueri mole hac, ingentemque insuper Ætnam impositam, ruptis slammam expirare caminis;

CHAP. I. effum quoties mutet latus, intremere omnem

murmure trinacriam, & cœlum subtexere fumo.

Æn'eid. lib. 3. v. 578.

(286) Le scholiaste d'Hésiode donne une explication un peu différente du combat des géans contre les dieux. "La victoire de Ju-, piter sur les Titans est un emblème, dit-il, , de la liberté où Jésus-Christ nous a mis, 3, & de la victoire qu'il a remportée sur le péché. Les Titans font les démons qui s'é-, taient rendus maîtres de toutes les choses , sublunaires. Les géans sont les pécheurs , figurés par Gygès, à cause du corps qui est , terrestre & corruptible, & par Briareus, , parce qu'ils ont une ame céleste & immor-3, telle. Jupiter est Jesus-Christ, & les autres , immortels font les fideles qui, quoiqu'inn firmes & corruptibles, ont été néanmoins n adoptés de Dieu & comme divinifés par » la grace ".

Biblioth. univ. tom. s. p. 133.

(287) Fréret, défens. de la chron. p. 391. (288) Esse quoque in satis reminiscitur, adfore tempus, quo mare, quo tellus, correptaque regia cœli CHAP. L

Métam. 1. 1. v. 256.

Jam jam legibus obrutis,
cum mundo veniet dies,
auftralis polus obruet
quidquid per lybiam jacet,
& Sparfus Garamas tenet.
Arctous polus obruet
quidquid fubjacet axibus,
& ficcus boreas ferit.
amiffum trepidus polo
Titan excutiet diem:
cœli regia coneidens
ortus atque obitus trahet.

quis mundum capiet locus?

Seneq. herc. cæt. v. 1102.

Sit ventura dies mundi quæ fubruat arces.

Properce, lib. 3. cl. 5.

(289) Voyez l'ouvrage de Thomasius, savant professeur de Leipsik, intitulé de exustione mundi stoïca. Lipsiæ 1682, in-4°.

(290) Cum Deo visum ordiri meliora, vetera finiri. Seneq. quest. nat. 1. 3. c. 28.

(291) Séneque dit, sidera sideribus incur-

Cette expression se retrouve dans Lucair.
Sic, cum, compage soluta,

fecula tot mundi suprema coegerit hora, antiquum repetens iter chaos, omnia mixtis sidera sideribus concurrent; ignea pontum astra petent, tellus extendere litora nolet, excutietque fretum; fratri contraria phæbe ibit, & obliquum bigas agitare per orbem indignata, diem poscet sibi, totaque discors machina divulsi turbabit sædera mundi.

Bel. civ. lib. 1. v. 72.

n de

(292) Il y a ici dans l'Auteur une de ces antitheses qui ne lui sont que trop communes. Omni flagrante materia, uno igne, quidquid nunc ex disposito lucet, ardebit.

(293) Consol. ad. Marc. c. 26.

(294) Séneque, quest. nat. lib. 3. c. 291

(295) Id. lib. 3. c. 30.

(296) "Les diverses sectes de Philosophie chez les Anciens pouvaient être conplidérées comme des especes de Religion: il m'y en cut jamais dont les principes susfent plus dignes de l'homme, & plus propres hà former des gens de bien que celles des floïciens; & si je pouvais un moment cesser de penser que je suis chrétien, je ne pourhais m'empêcher de mettre la destruction heurs du genre humain. Elle n'outrait que heurs du genre humain. Elle n'outrait que hes choses dans lesquelles il y a de la grandeur, le mépris des plaisirs & de la doupleur. Elle seule savait faire des citoyens; elle seule faisait les grands hommes; elle seule faisait les grands hommes; elle pour un moment abstraction des vérités répour que lès Antonins, Julien même, Julien [ un suffrage ainsi arraché ne me rendra point complice de son apostasie]; "non, il n'y a point eu après lui de prince plus digne de gouverner les hommes".

Esp. des loix, l. 24. c. 10.

(297) "Comme les ouvrages de la créa-,, tion avaient été finis en six jours, leur état ,, actuel était fixé à six mille ans, selon une ,, tradition attribuée au prophète Elie".

Hist. de la décad. de l'emp. rom. t. 3. p. 164. (298) Vives. de verit. chr. l. 1.

(299) Whiston ajoute que Jésus-Christ convertira les Juiss, détruira le pape & ses sectateurs, & sera triompher la Religion protestante. Nouv. de la rép. des let. novemb, 1706, p. 584,

II. Partie

Il fallait que le texte de l'apocalypse sut bien précis, puisque cette prédiction sut annoncée dans le même temps par Guillaume Lloyd, évêque de Worcester, auteur de plusieurs ouvrages d'érudition, & entr'autres d'une vie fort estimée de Pythagore; par Pierre Alix, savant théologien françois, mort à Londres en 1717, où il s'étoit résugié après la révocation de l'édit de Nantes; & par un Danois, nommé Pauli Oliger, qui sut depuis ensermé à Amsterdam à cause de la hardiesse de ses opinions.

"Une révolution de dix-sept siecles, dit , un historien-philosophe, nous a appris à , ne pas trop presser le langage mystérieux , des prophéties & de l'apocalypse".

Gibbon, c. 15.

(300) St. Matthieu, c. 24. St. Paul, Ep. I. aux Thessaloniciens.

(301) M. de Buffon dit, en parlant de Burnet, "Son livre est élégamment écrit; ,, il sait peindre & présenter avec force de ,, grandes images, & mettre sous les yeux ,, des scenes magnifiques".

Hist. nat. tom. 1, p. 180.

(302) Theory, édit. 1726, vol. 2, p. 129. (303) Imitation d'un passage du cantique d'Isaïe sur la mort du roi de Babylone.

Comment es-tu tombé des cieux?

astre brillant, fils de l'aurore!

dans ton cœur tu disais: à Dieu même pareil,
j'établirai mon trône au-dessus du soleil;
& près de l'aquilon, sur la montagne sainte;
j'irai m'asseoir sans crainte.

A mes pieds trembleront les humains éperdus. Tu le disais, & tu n'es plus,

Racine le fils.

- (304) Burnet termine cette description pair ces paroles de l'apocalypse, ch. 15, vers. 3.

  Magna & mirabilia sunt opera tua, Domine

  Deus omnipotens; justa & vera sunt via tua,

  Rex seculorum. Halleluiah.
  - (305) Audax Japeti genus ignem fraude malâ gentibus intulit. Horace, od. 3, lib. 1.
- (306) Plutarque au traité, comment on peut retirer utilité de ses ennemis.
  - (307) Id. de la fortune.
  - (308) Id. d'Isis & d'Osiris.
- (309) "Ut vinum ægrotis, quia prodest, rarò, nocet sæpissimè, meliùs est non ad, hibere omninò, quam spe dubiæ salutis in apertam perniciem incurrere; sic haud scio, an meliùs suerit humano generi motum

F 2

" istum celerem cogitationis, acumen, soler-Chap. I. " tiam, quam rationem vocamus, quoniam " pestifera sit multis, admodum paucis salu-" taris, non dari omninò, quam tam mu-" nisicè & tam largè dari".

Cicer. de nat. deor. l. 3, c. 27.

- (310) Hésiode, opera & dies, v. 54—107. d'où nous avons tiré cette histoire de Prométhée & de Pandore.
- (3 I I) Πανδώςην, ότι πάντες ολύμπια δώματ' εχοντες Δῶςον ἐδώςηταν. Opera & di. v. 8 I.
- (312) Cette idée est vraiment consolante: mais quelle terrible inscription que celle du Dante au-dessus de la porte de l'enser!

Lassat' ogni speranza, voi che intrate.

Cant. III.

- (313) On ne dira pas que Pindare a emprunté cette allégorie des Hébreux. Ce poëte vivait cinq cents ans avant J. Christ, & l'écriture fainte n'a été traduite en grec que bien longtemps après sous les rois d'Egypte, successeurs d'Alexandre.
- (314) Olymp. I. Nous nous fommes servi en partie de la traduction de l'abbé Massieu.
  - (315) Voyez la tragédie d'Eschyle, qui

porte le nom de Prométhée, & le dialogue CHAP. L.

- (316) Séneque avait dit, que le fer est le premier des métaux dont on se soit servi. Quest. nat. lib. 1. c. 17. On lit à ce sujet dans la traduction de M. la Grange une note extrèmement curieuse de M. d'Arcet, dans laquelle cet habile chymiste releve l'erreur de l'ancien philosophe, & expose la maniere dont les métaux ont été successivement connus.
  - (317) Et prior æris erat, quam ferri, cocognitus usus;

quo facilis magis est natura & copia major. Ære solum terræ tractabant, æreque belli miscebant sluctus, & voluera vasta serebant. & pecus atque agros adimebant.

Lucrece, lib. 5, v. 1286.

- (318) Acad. des insc. & bell. lett. tom. 23; hist. p. 39.
- (319) Indeminutatim processit ferreus ensis, versaque in opprobrium species est falcis ahenæ,

& ferro cœpere solum proscindere terræ, Lucrece, lib. 5, v. 1292.

(320) Et virgo cæde madentes. Ultima cælestum, terras Astræa reliquit. Métam, lib. 1, v. 149.

(321) Nous devons cette explication sim-CHAP. I. ple, & par conséquent la seule vraie, à l'ingénieux auteur des recherches philosophiques sur les Américains. Défens. c. xxvIII.

> Voy. aussi Acad. des bell. lett. tom. 23, mém. p. 130.

(322) Acad. des bell. lett. tom. 23, hist. p. 27, où l'on trouve l'extrait d'un ouvrage fort curieux de Freret sur ces différents perfonnages de l'antiquité fabuleuse, qu'on a souvent confondu les uns avec les autres, quoiqu'ils différassent essentiellement entr'eux, & qu'ils désignaient en général ceux qu'on regardait dans la Grece comme les inventeurs des arts les plus nécessaires.

(323) Id. p. 28.

(324) Insula Sicanium juxta latus Æoliamque

Erigitur Liparen, fumantibus ardua faxis; Quam fubter specus, & Cyclopum exesa caminis antra Ætnaea tonant, validique incudibus icus auditi referunt gemitum.

Virg. Æneid. lib. 8, v. 416.

(325) Acad. des bell. lett. tom. 23, hist. p. 37.

(326) Id. p. 40.

(327) Id. p. 30. Pline, hist. nat. lib.7, c.56.

(328) Acad. des bell. lett. tom. 23, hist. Chap. I.

"Les Cabires sont célebres dans la my, thologie grecque, & l'on démèle aisément
, parmi les fables dont leur histoire est en, veloppée, qu'on honorait sous ce nom les
, inventeurs des arts qu'on croyait au-dessus
, de l'humanité par la force de leur esprit &
, de leur corps ". Acad. des bell. lett. tom. 3,
mém. p. 484.

(329) Gebelin, hist. du calend. p. 58.

(330) Acad. des bell. lett. tom. 23, hist. p. 43.

(331) Pline, hift. nat. lib. 7, c. 56. Pausanias, lib. 8, c. 1.

Aulugele, noct. attic. lib. 5, c. 6.

(332) Quod fol atque Imbres dederant, quod terra crearat

fponte suà, satis id placabat pectora donum: Glandiferas inter curabant corpora quercus plerumque.

Lucrece, 1. 5, v. 935.

Quos rami fructus, quos ipsa volentia rura sponte tulere sua, carpsit.

Virgil. Georg. 1. 2, v. 500.
(333) Prima Ceres ferro mortalis vertereterram

instituit; quum jam glandes atque arbuta sacræ desicerent Sylvæ, & victum Dodona negaret;
Virg. Georg. l. 1, v. 147.

Voy. Pline, hist. nat. l. 7, c. 56.

(334) Ovid. métam. lib. 5.

Fastes, lib. 4.

Claudien, de rapt. Proserp.

(335) Callimaque, hymn. 3.

(336) C'est ce qui a donné lieu à cette épigramme assez bizarre d'Owen.

Evam delusit serpens, Proserpina Ditis, capta dolo, vanâ spe, specieque boni.

Exiit Eva parens paradifo. Quo? quia malum edit; & in malo nesciit esse malum:

inferno exisset, malum Proserpina si non edisset, taciti nescia virgo mali.

Eva fuit mortis, Proserpina præda Plutonis; illa fuit Jovæ filia, & ista Jovis;

utraque gustavit vetitum, pœnasque pependit; hæc slores, fructus dum legit illa, perit.

(337) Is [ Pluto ] rapuit Proferpinam, quod Gracorum nomen est; ea enim est, qua Περσεφόνη grace nominatur; quam frugum semen esse volunt, absconditamque quari a matre singunt.

Cicer. de nat. deor. l. 2, c. 26.

Voy. Gebelin, allég. orient. p. 56. Acad. des bell. lett. tom. 39, mém. p. 215. (338) Diodore de Sicile, l. s. Odyssée, l. 9.

CHAP. I.

- (339) Servius, comment. fur le verset 19 du premier livre des géorgiques.
- (340) J. J. Rousseau, disc. sur l'inégalité des conditions, part. 2.
  - (341) Prima Ceres unco glebam dimovit aratro;

prima dedit fruges, alimentaque mitia terris; prima dedit leges. Cereris fumus omnia munus.

Métam. l. 5, v. 341.

- (342) Acad. des bell. lett. tom. 39, mém. p. 206.
  - (343) Ille ferocem contudit, & dominæ misit in arbitrium.

Armeniæ tigres, & fulvas ille leonas

Vicit, & indomitis mollia corda dedit.

Tibul. 1. 3, eleg. 6, v. 13.

- (344) Acad. des bell. lett. tom. 23, mém. p. 258.
- (345) Diodore de Sicile, 1. 3.
- (346) Huc, pater ô Lenæe; tuis hic omnia plena

muneribus, tibi pampineo gravidus autumno floret ager; fpumat plenis vindemia labris, huc; pater ô Lenæe veni.

Géorg. 1. 2, v. 4.

CHADI

(347) Virg. églog. 6.

(348) Fususque per herbam, ignis ubi in medio, & socii cratera coronant, te, libans, Lenæe, vocat.

Géorg. 1. 2. 527.

(349) Parcite, mortales, dapibus temerare nefandis corpora.

Voy. au quinzieme livre des métamorphofes le discours qu'Ovide met dans la bouche de Pythagore. Mais souvent l'esprit du poëte ne répond pas à la sublimité du philosophe. Je doute que Pythagore parlant aux peuples assemblés leur ait dit:

Heu! quantum scelus est in viscera viscera condi

congestoque avidum pinguescere corpore corpus;

alteriusque animantem animantis vivere leto!

- (350) Ce morceau est tiré de Plutarque [s'il est loisible de manger chair] bien supérieur ici à l'auteur des métamorphoses; & l'on reconnoîtra facilement à la force du style & à la vigueur du pinceau l'homme éloquent de qui nous avons emprunté cette traduction. Voyez Émile, tom. 1.
- (351) Ces particularités sont tirées d'une dissertation du savant Freret, dans laquelle,

après avoir donné l'histoire du culte de Bacchus & des fètes instituées en son honneur, Chap. I. il finit par des recherches très-curieuses sur la secte des Orphiques.

V. Acad. des bel. let. tom. 23. mém. p. 242.

(352) J. J. Rousseau, disc. sur l'inég. des condit. part. 2.

part. 3. Boffuet, disc. sur l'hist. universelle,

(354) Jablonski, panth. ægypt. lib. 5. c. 5. parag. 12.

(355) Pierres gravées de M. le duc d'Orléans, tom. 1. p. 89.

(356) Diodore de Sicile, l. I.

de Brebeuf, si heureusement imités de Lucain.

C'est de lui que nous vient cet art ingénieux de peindre la parole & de parler aux yeux, & par des traits divers de figures tracées donner de la couleur & du corps aux pensées.

L'auteur de la Pharsale attribue l'honneur de cette invention aux Phéniciens. Mais, dit Tacite, primi persiguras animalium Ægyptii sensus mentis essingebant, & antiquissima monimenta memoria humana impressa saxis cernuntur, & litterarum semet inventores perhibent; inde Phanicas, quia mari prapolle-

CHAP. I. tanquam repererint, que acceperant.

Annal. 1. 11. c. 14.

(358) Gebelin, allég. orient. p. 113.

Manlius, l'appelle l'inventeur de l'astronomie, l. 1. v. 33.

(359) "Il joua au dez avec la lune, dit ,, la fable, & il lui gagna la soixante - dou-,, zieme partie de ses jours. De ces fractions ,, il sorma cinq jours qu'il plaça entre l'an-, née finissante & l'année commençante de ,, 360 jours. Ce sont ces cinq jours qui sont , appellés épactes ou épagomenes".

Gebelin, allég. orient. p. 116.

(360) Dupuis, orig. des fab. p. 527.

(361) Défense de la chronol. p. 230.

(362) Il multiplie d'abord 365 par 4, ce qui lui donne 1460, à quoi il ajoute l'unité qui lui était indispensable; & multipliant ensuite 1461 par 25, il a 36525 pour dernier produit.

. Allég. orient. p. 122.

(363) Id. p. 115.

Læte lyræ pulsu

dit Ovid. fast. 1. 5. v. 667.

(364) Mercuri, facunde nepos Atlantis, qui feros cultus hominim recentum

voce formasti catus, & decoræ more palæstræ.

CHAP. I.

Hor. l. 1. od. 10.

(365) La chymie qui était connue sous le nom de philosophie hermétique.

(366) Jablonski, panth. ægypt. l. s. c. s. parag. 10 & 11.

(367) Id. parag. 13.

(368) Nous n'avons plus de cet écrivain le plus ancien de tous que quelques fragmens, reste de la traduction que Philon de Byblos avait faite en Grec de son ouvrage, & qui nous ont été conservés par Eusebe. Prép. évang.

Au rapport de Philon: "Sanchoniaton, homme fort favant, & de grande expérien, ce, fouhaitant connaître les histoires de 
, tous les peuples, avait fait une perquisi, tion exacte des écrits de Thot, persuadé 
, que comme inventeur des lettres & de l'é, criture, Thot était le premier des histo, riens".

Voyez Goguet, orig. des sci. tom. 1. disfert. 1.

(369) Acad. des bel. let. tom. 36. mém. p. 5.

(370) "Je ne sais si nous ne serons pas

Снар. І.

mes contraint de recevoir l'une des plus étranl., ges & plus anciennes opinions, laquelle
libration tient qu'il y a de malins esprits, qui porlibration tenvie à la vertu des gens de bien, &
leur fuscitent des troubles & frayeurs, tâleur suscitent des troubles & frayeurs, tâleur fuscitent des troubles & frayeurs, tâleur

Les anciens ayant adopté deux especes de génies, il y eut parmi eux deux especes de magie disférente; l'une consistait dans l'invocation des génies bienfaisans & se nommait theurgie. La seconde étoit la goétie, qui ne cherchait qu'à nuire en employant le ministere des esprits infernaux; & toutes les deux tenaient à la Religion. Telle est la substance d'un mémoire de M. Bonamy: du rapport de la magie avec la théologie payenne. Acad. des bel. lett. tom. 7. hist.

(371) Vandale, de orig. ac progres. idolatria & superstitionum.

(372) " Ce philosophe est un peintre » d'idées; c'est une ame, qui, dégagée de la , matiere, s'éleve dans le pays des abstrac-

», tions, perd de vue les objets sensibles, n'ap-Chap. I. , perçoit, ne contemple, & ne rend que l'in-

, tellectuel, une seule cause, un seul but, un

, seul moyen font le corps entier de ses per-

, ceptions. Dieu, comme cause, la perfection

» comme but, les représentations harmoni-

, ques comme moyens".

Buffon, hist. nat. tom. 2. p. 74.

(373) Gibbon, hist. de la décad. de l'emp. Rom. c. 13.

(374) Huet, alnetana quastiones, 1. 2.

Quia quod notum est Dei manifestum est in illis; Deus enim illis manifestavit. S. Paul ép. aux Rom. c. 1. v. 19.

(375) Vandale, loc. citat.

(376) Dans le fameux ouvrage qui a pour titre. Le monde enchanté.

(377) Romani & deum, in cujus tutela urbs Roma est, ut ipsus urbis latinum nomen ignotum esse voluerunt. Macrob. sat. 1. 3. c. 9.

(378) Ce nom était Valentia. Voyez Gebelin, monde primit. tom. 8. p. 299.

(379) Bandelot, de l'utilité des voyages.

(380) Plutarque. Vie de Coriolan.

(381) Callim. hym. VI. trad. de M. Dutheil.

(382) On l'appellait aussi le Pere des cho-

Ses. Homère, l. 14. v. 201. Virg. Géorg. l. 4. v. 382.

(383) "Elles étaient toutes filles de Né-, rée & de Doris, & leurs noms, dérivés de , la langue grecque, conviennent parfaite-, ment à des divinités maritimes, & prouvent , assez qu'elles ne devaient leur existence , qu'à l'imagination féconde & brillante des n Grecs".

Pieces grav. de M. le duc d'Orl. tom. 1. p. 121.

(384) Télémaque, liv. 15.

(385) Ovid. Métam. l. 10. v. 215.

(386) Echo n'est plus un son qui dans l'air retentisse,

c'est une nymphe en pleurs qui se plaint de Narcisse.

Boileau art poëtiq.

(387) Divin. legat. of moses. tom. 1.p. 387.

(388) La Fontaine lui adresse ces vers, qui peignent si bien la douce sensibilité de son ame.

Volupté, volupté qui fut jadis maîtresse du plus bel esprit de la Grece; ne me dédaigne pas; viens-t-en loger chez moi;

tu n'y feras pas fans emploi.

J'aime

J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville & la campagne; enfin tout: il n'est rien

qui ne me soit souverain bien jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique.

Amours de Psyché.

(389) On voit à Rome dans la ville Borghese un bas relief antique représentant les graces se tenant par la main; & qui a fourni au Guide l'idée des heures qu'il a peintes dans la même attitude entourant le char de l'aurore.

M. l'abbé Massieu a rassemblé dans une dissertation tout ce que l'on trouve chez les anciens sur les graces. Ce mémoire est agréablement fait. V. Acad. des bel. lett. tom. 3. mém.

It fama per urbes; fama, malum qua non aliud velocius ullum: mobilitate viget, viresque acquirit eundo. Parva metu primo, mox sese adtollit in auras, ingrediturque folo, & caput inter nubila condit.

Monstrum horrendum, ingens : cui, quot sunt corpore plumæ,

tot vigiles oculi subter, mirabile dictu, II. Partie.

CHAP. I. tot linguæ, totidem ora sonant, tot subrigit auris.

Æneid. 1. 4. v. 173.

Ovide fait aussi une description brillante de cette déesse. Métam. l. 12.

Mais nos poëtes ont tous imité celle de Virgile.

V. Boileau, lutrin, chant. 2.

Voltaire, Henriade, ch. 8.

Rousseau, ode au prince Eugene.

(391) Horac. 1. 1. od. 35.

(392) Aussi les bons esprits de l'antiquité ont ils déploré cet étrange abus. "Bene vero, puod mens, pietas, virtus, sides consecratur manu: quarum omnium Romæ dediment publice templa sunt, ut illa qui hapeant (habent autem omnes boni) deos ipsos in animis suis collocatos putent. Nam illud vitiosum Athènis, quod secerunt contumeliæ sanum & impudentiæ, virtutes, enim, non vitia consecrare decet. Araque vetus quæ stat in palatio, sebris, & altera sessions, lib. 2. c. 11.

(393) "Il n'est pas vrai que, quand les anciers élevaient des autels à quelque vice

"" cela signifiat qu'ils aimassent ce vice; cela Chap. I.
"" signifiait au contraire qu'ils le haissaient
"" quand les Lacédémoniens érigerent une
"" chapelle à la peur, cela ne signifiait pas
"" que cette nation belliqueuse lui demandait
"" de s'emparer dans les combats des cœurs
"" des Lacédémoniens ".

Esp. des loix, liv. 24. c. 2.

(394) Acad. des bel. let. tom. 23. hist. p. 19.

(395) "Tandis que les poëtes & le peuple 3 défiguraient la divinité en la célébrant, les 3 initiés dans leurs mysteres lui rendaient un 3 hommage plus pur & plus digne d'elle". Essai sur les éloges, tom. 1. p. 31.



## NOTES

## DU CHAPITRE II.

CHAP. II. (1) DI, quibus imperium est, &c.
Sit mihic sas audita loqui; sit numine vestro
Pandere res alta terra & caligine mersas.

Æn. 1. 6. 264.

- p. 189.
- Sainte Croix recherch. fur les myst. p. 339.
- (3) Principalement cohort. ad. gent. "On , peut voir, dit M. du Theil, la maniere , énergique, dont Clément d'Alexandrie s'ex-, prime sur les mysteres dans cet ouvrage,
- » qui mériterait bien d'être mis à la portée » de tout le monde, & de n'être pas relegué
- » dans la bibliothéque des seuls érudits ".

Acad. des bel. lettr. tom. 39. mém. p. 232.

- (4) Voyez sur cet auteur la remarque T ci-après.
  - (5) Hist. du Calendrier.
  - (6) Liv. 3. c. 2.
- (7) Parmi ceux dont les recherches nous ont été d'un grand secours, outre Warburton,

dont nous venons de parler, nous citerons.

Meursius, voyez ci-après la remarque V.

Bougainville, voyez ci-après la remarque X.

M. de fainte Croix, voyez ci-après la re-marque Y.

- (8) Freret, Acad. des bel. lettr. tom. 23. hist. p. 19.
- (9) Le Batteux, Acad. des bel. lettr. tom. 27. mém. p. 227.

Leland, demonstrat. Evangel. tom. 2. p. 58. Boulanger, antiq. dev. l. 3. c. 1.

(10) Quæ caput a cœli regionibus oftendebat.

Lucret. 1. 1. v. 65.

- (11) Lafiteau, mœurs des sauv. tom. 25 p. 1.
  - (12) Id. ibid. p. 9. 23. 29. 57.
  - (13) Id. ibid. p. 50.
- (14) Voyez dans Lucain la belle description de la forêt sacrée près de Marseille.
- (15) Pelloutier, hist. des Celtes, l. 3. c. 1. Duclos sur les Druides, Acad. des bel. ler, tom. 19. mém. p. 483.
- (16) Mallet, introd. à l'hist. de Dannem. tom. 1. p. 110. & suiv.
  - (17) Second voyage de Cook, tom. 2.

p. 395. de la traduction. Voyez aussi le troisieme voyage.

(18) Jablouski, pant. Ægypt. Prolegom. Histoire du Ciel, tom. 1.

L'abbé Terrasson, dans son roman philosophique de Sethos, nous a donné une description pompeuse des mysteres de l'Egypte, mais presque toute tirée de son imagination; & malheureusement l'imagination n'était pas la partie brillante de cet écrivain. Accoutumé à tout analyser, il ne sentait pas les beautés d'Homere, contre lequel il a publié des dissertations, aujourd'hui entiérement tombées dans l'oubli. Lorsqu'il a voulu ensuite marcher sur les pas de l'inimitable Fénelon, l'érudition qui regne dans son ouvrage, & les traits de morale aussi-bien qu'un grand nombre d'excellentes réflexions dont il est semé, ne suffisent pas pour racheter la pesanteur du style, le manque de graces, & le défaut total d'intérêt qui en rendent la lecture fatigante.

(19) Diod. de Sicile, l. r. Pausanias Bæotic. xxx.

(20) "Multa eximia DIVINAQUE viden-,, tur Athenæ tuæ peperisse, atque in vita ,, hominum attulisse, tum nihil melius illis ,, mysteriis, quibus ex agresti immanique , vita exculti ad humanitatem, & mitigati

" fumus; initiaque ut appellantur, ita re vera Chap. II. " principia vitæ cognovimus".

Cicer. de leg. l. 2. c. 14.

(21) D'Anville, Géog. anc. p. 77. édit. in-fol.

(22) "Orpheus Pieriæ, Musæus Athenis,

" Melampus Argus, Trophonius Beotiæ,

" initiationibus homines obligarunt".

Tertul. apolog.

(23)

Quæ Lemni

nocturno aditu occulta coluntur Sylvestribus sæpibus densa.

Nat. deor. l. 1. c. 42.

(24) Postulat quidem magnitudo materiæ, , atque ipsius defensionis officium, ut simi-

, liter cæteras turpitudinum species perse-

, quamur.... fed Sacrorum innumeri ritus,

, atque affixa deformitas fingulis, corporali-

, ter prohibet universa nos exequi".

Arnob. adv. geat. 1. 5.

On peut voir en même temps par ce pasfage tout le fiel que les premiers chrétiens portaient dans leurs discussions.

(25) Warburton, div. leg. tom. 1. p. 191. Sainte Croix, rech. fur les myst. p. 344. Jablonski, pant. ægypt. proleg. p. xxx.

"Ce fut en Egypte que les mysteres pri-, rent naissance; toute l'antiquité test unani-, me sur ce point. C'est de là qu'ils sont par-, tis, pour se répandre par toute la terre, où , ils ont conservé des traits de ressemblance , qui décelent une origine commune. C'était , partout à peu de chose près le même ob-, jet, les mêmes dogmes, les mêmes leçons, , le même cérémonial, & les mêmes pro-, cedés ".

Le Batteux, Acad. des bel. let. tom. 27. mém. p. 226.

(26) Warburton, div. leg. tom. 1. p. 208.
(27) "In eo genere funt etiam illa quæ
Macedo feribit ad matrem, sibi
nagno antistite sacrorum Ægyptiorum
quodam Leone patesacta; ubi non picus &
se faunus, & Æneas & Romulus, vel etiam
Hercules & Esculapius, & liber Semele
natus, & Tyndaridæ fratres, & si quos alios
ex mortalibus pro diis habent; sed ipsi
etiam majorum gentium dii, Jupiter, Juno, Saturnus, Neptunus, Vulcanus, Vesta, & alii plurimi homines suisse produntur. Timens enim & ille quasi revelata
mysteria, petens admonet Alexandrum, ut
cum ea matri conscripta insinuaverit, stam-

" mis jubeat concremari". De civit. dei Chap. II.

Lorsqu'après avoir développé les mysteres, nous aurons montré de quelle importance ils étaient pour les anciens, nous verrons qu'il est impossible qu'un prince, tel qu'Alexandre, ait jamais écrit une pareille lettre, & sur-tout qu'il ait parlé de Picus, de Faune, d'Enée, & de Romulus, dont apparemment les noms étaient plus familiers dans la ville d'Hippone que ceux des principales divinités de l'Egypte ou de la Grece.

- (28) Saint Cyprien s'est également trompé, lorsqu'il a avancé que ce sut la crainte qui arracha au prêtre égyptien son secret. Metu sue potestatis proditum sibi de Diis hominibus a sacerdote secretum (de idol. Sen.)
- (29) Jablonski (Proleg.) a fort bien demontré par des raisons tirées d'une saine critique, que cette lettre était supposée. Il aurait pu en ajouter d'autres, prises des mœurs & de l'opinion, & de la nature de l'esprit religieux qui regnait alors. D'ailleurs on n'a pas fait réslexion, que surement Alexandre, avant de passer en Asie, avait été initié aux mysteres de la Grece; que la curiosité de ce prince l'y aurait porté, quand même la Religion qu'il

Partie II.

CHAP. II. professait ne lui en eut pas fait une loi; que par conséquent il n'avait pas besoin de s'adresser à un prêtre d'Egypte pour connaître l'objet des mysteres; & qu'enfin, une fois engagé par le ferment, il eût été incapable de revéler un fecret qu'il avait juré de garder.

(30) Leland. demonst. evang. c. 9.

(31) Quibus explicatis, ad rationemque revocatis, rerum magis natura cognoscitur quam Deorum.

## De nat. deor. l. 1. c. 42.

(32) Strabon, géog. 1. 10.

(33) Ap. etymol. mag. in v. Texern.

- (34) "Sit hoc a principio persuasum ci-, vibus dominos esse omnium rerum ac mo-, deratores Deos, eaque quæ gerantur, eo-, rum geri vi, ditione, ac numine, cosdem-" que optime de genere hominum mereri, & , qualis quisque sit, quid in se admittat, quâ , mente, qua pietate colat religiones intueri; » piorumque & impiorum habere rationem". Cic. de leg. 1. 2. c. 7.
- (35) Rien de plus véritablement beau, & en même temps de plus touchant que cette peinture de la philosophie, qui ouvre le second chant de Lucrece.

Suave, mari magno turbantibus æquora ventis e terra magnum alterius spectare laborem.

Suave etiam, belli certamina magna tueri.

. . . . . . . . . . . . . Sed nil dulcius est, bene quam munita tenere

edita doctrinæ sapientum templa serena; Despicere unde queas Alios, passimque videre Errare, atque viam palanteis quærere vitæ. &c.

(36) " Maximum vero argumentum est, " naturam ipsam de immortalitate animorum , tacitam judicare, quod omnium curæ funt, 20 & maxime quidem, quæ post mortem fu-, tura fint. Serit arbores, que alteri seculo , profint; ut ait Statius in synephebis. Quid , spectans, nisi etiam postera sæcula ad se " pertinere"?

Tuscul. 1. 1. c. 14.

Comme La Fontaine s'est approprié cette belle image! Comme il a su l'embellir, lorsqu'il fait dire à son octogenaire.

Mes arriere-neveux me devront cet ombrage.

Eh bien! défendez-vous au fage de se donner des soins pour le plaisir d'autrui. Cela méme est un fruit que je goûte aujourd'hui.

CHAP. II. J'en puis jouir demain & quelques jours encore.

Le vieillard & les trois jeunes hommes.

(37) "On lisoit ces mots gravés sur un

marbre aux Thermopyles. Passant, vas dire

has sparte que nous sommes morts ici pour

hobéir à ses saintes loix. On voit bien que

ce n'est pas l'Académie des inscriptions qui

has a composé celle-là ".

Emile, tom. 3.

(38) "Nemo unquam sine magna spe immortalitatis se pro patria offerret ad mortem. Licuit esse otioso Themistocli; licuit
Epaminondæ. Sed, nescio quo modo, inhæret in mentibus quasi sæculorum quoddam augurium futurorum; idque in maximis ingeniis altissimisque animis & exsistit
maxime, & apparet facillime; quo quidem
dempto, quis tam esset amens, qui semper
in laboribus & periculis viveret"?

Tuscul. l. 1. c. 15.

(39) C'est sur-tout dans Ciceron qu'il faut voir le tableau des derniers momens de ce grand homme.

"His & talibus rationibus adductus So-,, crates, nec patronum quæsivit ad judicium ,, capitis, nec judicibus supplex suit; adhibuitque liberam contumaciam, a magnitudine animi ductam, non a fuperbiâ; & premo vitæ die, de hoc ipfo multa differuit; & paucis ante diebus, cum facile posset educi è custodiâ, noluit; & cum pæne in manu jam mortiferum illud teneret poculum, locutus ita est, ut non ad mortem trudi, verum in cælum viderentur ascendere".

(40) "Cato autem sic abiit e vita, ut cau-, sam moriendi nactum se esse gauderet".

Id. c. 30.

(41) Cur non, ut plenus vitæ conviva, recedis?

dit Lucrece, 1. 3. v. 951.

La Fontaine a peut-être encore mieux exprimé cette pensée dans ces beaux vers, à l'occasion de la peine que fait aux vieillards l'image de la mort.

Je voudrais qu'à cet âge on fortit de la vie, ainsi que d'un banquet, remerciant son hôte, & qu'on sit son paquet.

Car de combien peut-on retarder le voyage?
Tu murmures vieillard: vois ces jeunes

vois les marcher, vois les courir

CHAP. II. à des morts il est vrai glorieuses & belles, mais sures cependant & quelquesois cruelles.

La mort & le mourant.

(42) "Deum te igitur scito esse; si qui, dem Deus est qui viget, qui sentit, qui
meminit, qui providet, qui tam regit, &
, moderatur, & movet id corpus, cui præ, positus est, quam hunc mundum princeps
, ille Deus; & ut mundum ex quadam parte
, mortalem ipse deus æternus, sic fragile
, corpus animus sempiternus movet".

Somn. Scip. 8.

(43) "Neque solum cum lætitia vivendi ,, rationem accepimus, sed etiam cum spe ,, meliore moriendi".

Cicer. de leg. 1. 2.

- (44) Confol. ad uxor.
- (45) Eleusinia.
- (46) Géog. l. 10.
- (47) In panegyr.
- (48) Præpar. Evang. 1. 2. c. 3.
  - (49) Warburton, div. leg. t. 1. p. 194.
  - (50) Antiq. dév. tom. 2. p. 27.
- (51) La malheureuse fille de Minos s'écrie: Où me cacher? suyons dans la nuit insernale. Mais, que dis-je, mon pere y tient l'urne fatale.

Le fort, dit-on, l'a mise en ses séveres mains. Minos juge aux ensers tous les pâles humains. Ah combien frémira son ombre épouvantée! &c. Racine, Phédre.

CHAP. II.

- (52) Selon Lactance (instit. div. l. 2. c. 10.) l'occident & la nuit ont rapport au diable, à la mort, aux ténebres; l'orient & le jour à Dieu, au ciel, à la vie éternelle.
  - (53) Hésiode, théog. v. 720.
- (54) M. de la Barre remarque à ce sujet que dans l'histoire poétique, les temps sont presque tous marqués par ce nombre. Apollon décoche ses sléches sur les Grecs pendant neuf jours; Phénix est retenu neuf nuits dans la maison de son pere. Les dieux se disputent neuf jours entiers au sujet du corps d'Hector. Toutes les tempêtes d'Ulysse durent neuf jours. (Acad. des bel. lettr. t. 18. mém. p. 23.) Ensin nous avons vu plus haut, que la guerre des géans contre les dieux sut de neufans, & l'on sait que la fameuse Troye ne sut prise que la dixieme année.

L'Auteur du Paradis perdu emploie la même image, lorsqu'il peint la chûte de l'esprit rebelle & de sa troupe.

Nine times the space that measures day and night

CHAP. II. lay vanquished, rolling in the fiery gulph confounded though immortal.

Book I.

(55) Les modernes ne se sont pas moins donné de peines pour déterminer la place de l'enser. Les uns ont voulu qu'il sut au centre de la terre. D'autres prétendent qu'il est dans le soleil lui-même; ce dernier sentiment a été développé dans un ouvrage publié à Londres en 1714, & qui a pour titre, an enquiry into the Nature and place of hell. L'auteur est persuadé que le seu de l'enser n'est pas métaphorique, mais qu'il est réel; c'est ce qu'il prouve par St Marc. c. 9. v. 43.

bis patet in præceps tantum, tenditque sub umbras,

quantus ad ætherium cœli suspectus Olympum.

Æn. 6. v. 577-

(57) Virgile, Æn. 6. v. 549-558.

(58) "On peut voir à l'égard des passes fions cruelles, que toutes les divinités du 3. Tartare nous sont peintes par les Anciens pour les traits du sexe le plus faible, mais qu'ils croyaient le plus passionné. Comme

2011

| - 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| on lui attribue des passions plus violes   | f'rrati al       |
| » on lui attribue aussi des sentimens plus | s de-            |
| " licats; & ce n'est pas sans raison qu'e  |                  |
| " fait les Graces & la Volupté du même     | fexe             |
| " que les furies".                         |                  |
| M. de Marmontel, poët. franç. c            | . 13.            |
| (59) Hic genus antiquum terræ, Ti          | tania            |
| pubes,                                     | talls.           |
| *                                          |                  |
| fulmine dejecti, fundo volvuntur in im     |                  |
|                                            |                  |
| Vidi & crudelis dantem Salmonea pœ         |                  |
| dum flammas Jovis, & sonitus imitatur Oly  | mp14             |
|                                            |                  |
| Quid memorem Lapithas, Ixiona, Piritho     | oun <sub>1</sub> |
| que ?                                      |                  |
| &c. En. 6. v. 580                          | •                |
| (60) Vendidit hic auro patriam, d          | omi              |
| numque potentem                            |                  |
| inposuit                                   | 4                |
| Ausi omnes inmane nefas, ausoque poti      | ti.              |
| Æn. 6. v. 62                               | I.               |
| (61) Plat. in Phedon.                      |                  |
| On ne faurait douter que les Anciens r     | r'eu-C           |
| fent ce que nous entendons précisémen      |                  |
| le purgatoire. Le témoignage de Platon     |                  |
| quelques autres est formel.                |                  |
|                                            |                  |
| II. Partie. H                              |                  |

(62) Plato in Phed.

Virgile, Eneid. 6.

Largior hic campos æther & lumine vestit Purpureo; solemque suum, sua sidera norunt. dit le poëte, v. 640.

(63) Hic manus, ob patriam pugnando volnera passi,

quique pii vates, & Phœbo digna locuti, inventas aut qui vitam excoluere per artis, quique sui memores alios secere merendo: omnibus his nivea cinguntur tempora vitta.

Æn. 6. v. 660.

(64) Pars in gramineis exercent membra palaestris;

contendunt ludo, & fulva luctantur arena: pars pedibus plaudunt choreas, & carmina dicunt.

Id. v. 642.

(65) Unde metus maculat pœnarum præmia vitæ.

Unde etiam nunc est mortalibus insitus horror, qui delubra Deum nova toto suscitat orbi terrarum, & sestis cogit celebrare diebus.

Id. ibid. v. 1164.

(66) Acad. des bel. let. tom. 23. hist. Chap. II.

(67) Arctis

Relligionum animos nodis exfolvere pergo.

l. 1. v. 931.

(68) O Genus infelix humanum! s'écrie-t-il en reprochant aux hommes d'avoir inventé les dieux.

Quantos tum gemitus ipsi sibi, quantaque nobis

Volnera, quas lacrimas peperere minoribus nostris.

l. s. v. 1193.

Et dans un autre endroit:

Si certam finem esse viderent

ærumnarum homines, aliqua ratione valerent
Relligionibus, atque minis obsistere vatum;
Nunc ratio nulla 'st restandi, nulla facultas,
æternas quoniam pænas in morte timendum.

l. 1. v. 108.

- (69) Nec pueri credunt, nisi qui nondum ære lavantur.
- (70) Qua est anus tam delira, qua timeat ista, qua vos videlicet, si physica non didicis-setis timeretis?

Acherusia templa, alta Orci, salvete insera, Pallida Lethes obnubila tenebris loca! Non pudet philosophum in eo gloriari, quod hac non timeat, & quod falsa esse cognoverit?

Tuscul. l. 1. c. 21.

(71) Felix, qui potuit rerum cognoscere caussas,

atque metus omnis & inexorabile fatum fubjecit pedibus, strepitumque Acherontis avari! Georg. l. 2. v. 489.

Ce que Chaulieu a fort heureusement imité dans ces vers.

Heureux qui se livrant à la philosophie a trouvé dans son sein un asyle assuré, contre ces préjugés dont l'esprit enivré de sa propre raison lui-même se désic; & sortant des erreurs où le peuple est livré, démêle autant qu'il peut les principes des choses,

connaît les nœuds secrets des effets & des

regarde avec mépris & la Parque & Caron. & foule aux pieds le bruit de l'avare Acheron. Epit. à M. de Bouillon.

(72) On ne trouve rien de satisfaisant dans l'extrait du mémoire de M. l'abbé de Boissy sur les expiations chez les Grecs & chez les Romains.

Acad. des bel. lettr. tom. 1. hist.

(73) Il existe dans le même recueil, t. 3. hist un autre traité de M. Fourmont intitulé, de l'enfer poétique. Ce mémoire est absolument inutile, & ne méritait pas qu'on le donnât même par extrait.

- (74) "Les hommes étant faits pour se , conserver, pour se nourrir, pour se vêtir,
- 2, & faire toutes les actions de la fociété; la
- , Religion ne doit pas leur donner une vie
- , trop contemplative... Si d'ailleurs d'autres
- , causes concourent à leur inspirer le déta-
- , chement, comme si la dureté du gouver-
- , nement, si la loi concernant la propriété
- , des terres donnent un esprit précaire, alors

, tout est perdu".

Esp. des loix, l. 4. c. 11.

(75) Ste. Croix, rech. fur les myst. p. 358. Boulanger, antiq. dév. rom. 2. p. 8.

(76) "Teque, Ceres & Libera, quarum -, facra, ficut opiniones hominum ac rell-

, giones ferunt, longe maximis atque oc-

, cultissimis cæremoniis continentur; a qui-

, bus initia vitæ, atque victus, legum, mo-

, rum, mansuetudinis, humanitatis exempla

, hominibus & civitatibus data, ac dispertira

, esse dicuntur ".

Cicer. Verr. 5. c. 72.

- (77) Arrian. in Epict. l. 3. c. 21.
- (78) Inferos autem jubire est sacra celebrare Proserpina.

Serv. ad Æneid. 1. 6.

- (79) Voici le commencement de ce fragment, tel que l'a traduit M. Gebelin, hist. du Calend. p. 321. "L'ame éprouve à la mort les mèmes passions qu'elle ressent dans l'initiation; & les mots répondent aux mots comme les choses répondent aux choses. Mourir & étre initié s'expriment par des termes à peu près semblables".
- (80) Warburton, Divin. legat. tom. 1. p. 288.
- (81) "Toute l'antiquité ne dit-elle pas qu'Orphée avait puifé dans le commerce de des prêtres égyptiens, avec la science de la musique, la maniere d'expier les crimes, de guérir les maladies, d'appaiser la colere des dieux; que passant ensuite dans la Grece, il l'avait enrichie de ces merveilleuses connoissances; qu'il a parlé de la vie suture, et, & l'a annoncée heureuse pour la piété, & la vertu".

Acad. des bel. lett. tom. 16. mém. p. 101. (82) Nec non Threïcius longa cum veste facerdos

Obloquitur numeris septem discrimina vo-

Jamque eadem digitis, jam pectine pulsat

Æn. 6. v. 645.

(83) Si potuit manis arcessere conjugis

Threicia fretus cithara fidibusque canoris.

Id. v. 119.

(84) Georg. 4.

- (85) Divin. leg. tom. 1. p. 270 & suiv. C'est dans cet endroit de son traité sur les mysteres que Warburton a montré le plus de sagacité, & des vues tout-à-fait ingénieuses.
- (86) Acad. des bel. lettr. tom. 21. mém. p. 91.
- (87) Clém. Alexand. Stromat. 1. 5. p. 689 & 1. 8. p. 845.

Arrian. in Epictet, 1. 3. c. 21.

(88) "Nationes facris quibusdam per lavacrum initiantur, isidis alicujus aut Minthræ.... Certe ludis Apollinaribus, & Eleusiniis tinguntur; idque se in regenerationem & impunitatem perjuriorum suorum agere præsumunt".

De bapt. c. 5. H 4

- (89) Gebelin, hist. du calend. p. 314.
- (90) Sainte Croix recherc. fur les myst. p. 184.
  - (91) Gebelin, hist. du calend. p. 318.
  - (92) Meurs. Eleusin. c. 7.
- (93) Clém. Alexand. protrep. p. 18.
- (94) Il serait très-possible que la plupart des initiés ne scussent pas eux-mêmes ce que cette formule signifiait. Mais les commentateurs ne trouvent jamais rien de difficile, sur-tout lorsqu'ils se sont fait un système.
  - (95) Gebelin, hist. du calend. p. 319.
- (96) Id. ibid. p. 327.

Sainte Croix, rech. fur les myst p. 200.

- (97) Du Theil, Acad. des bel. lett. tom. 39. mém. p. 226.
  - (98) Clem. Alexand. Strom. 5.
    - (99) Scholiast. Aristoph. Ran.

Suidas in verb. Ἐπόπλαι.

- (100) Bougainville, Acad. des bel. lett. tom. 21. mém. p. 92.
- (101) Voyez les savantes conjectures de M. le B. de sainte Croix, rech. sur les myst. p. 178 & 188.
- (102) Hesychius.

Diog. Laert. in Chrysip. 1. 7. c. 196.

(103) Eusebe, prépar. evang. 1.3,

(104) Sainte Croix, recher. sur les myst. p. 130.

(105) "Il était forcé même de se mettre , hors d'état d'y donner atteinte, ce qu'il

" faisait en se frottant avec de la cigue, sui-

, vant l'ancien interprête de Perse (sat. 5.),

, ou même en buvant de cette liqueur, si

" l'on en croit S. Jérôme ".

Bougainy. Acad. des bel. lett. tom. 21. mém. p. 94.

(106) Arrian. in Epict. 1. 3. c. 21. Vit. Soph. 1. 2. c. 20.

(107) Sainte Croix, recher. fur les myst. p. 136.

(108) Bougainv. Acad. des bel. let. tom. 21. mém. p. 95.

(109) Meursius, Messieurs de Bougainville & sainte Croix; & presque tous ceux qui ont décrit les mysteres, placent l'épibome au quatrieme rang. Nous croyons avec M. Gebelin qu'il occupait le troisieme, & que, comme représentant la lune, il devait se trouver immédiatement après celui qui était l'image du foleil. D'ailleurs c'est la place que lui donne Eusebe (Prépar. évangel. 1.3), lorsqu'il parle des dissérens ornemens qui distinguaient chacun de ces ministres.

- (110) Bougainv. Acad. des bel. let. tom. 21. mém. p. 96.
  - (III) Boulanger, ant. dévoil. 1. 3. c. 2.
- (112) Pollux, 1. 8. c. 8. sect. 36, en fait l'énumération; & on peut en voir le détail dans l'ouvrage de M. de sainte Croix, p. 144. & suiv.
  - (113) Scholiast. Eurip. hyppol.

Pindare, Pythig. od. 4.

(114) Sainte Croix, recherc. sur les myst. p. 149.

(115) Hesychius.

Pollux, 1. 8. c. 8. fect. 3.

- (116) "Quia quædam publica, facra per ,, ipsos reges factitata erant, ne ubi regum de-,, siderium esset, regem facrificulum creant". Tit. liv. l. 2. c. 2.
- (117) Les mystes, ou ceux qui avaient passé par les petits mysteres seulement, se tenaient dans le vestibule du temple; il fallait avoir été initié, pour avoir l'entrée du sanctuaire. C'est à quoi fait allusion ce passage de Seneque. "Non semel quædam sacra traduntur. Eleusis servat, quod ostendat re, visentibus. Rerum natura, sacra sua non sestibulo ejus hæremus. Illa arcana non

promiscue nec omnibus patent. Reducta & CHAP. II.

Quæst. nat. l. 7. c. 31.

(118) Cicer. de leg. 1. 2. c. 14.

Scholiast. Aristoph. ran.

Evagr. hist. ecles. l. 1..c. 11.

(119) Euripid. Bacch. v. 486.

(120) Lysias, Orat. in Andocid.

(121) Libanius, déclamat. 19.

p. 196. Warburton, div. legat. tom. 1.

Freret, Acad. des bel. lett. tom. 27. hist. p. 16.

(123) Plutarq. apophteg.

(124) Warburton a remarqué que ces paroles de la fybille dans l'Eneïde

PROCUL O PROCUL ESTE PROFANI font précisément la traduction de cette formule employée par le mystagogue dans les mysteres

EKAS, EKAS, ESTE, BEBHAOI div. leg. tom. 1. p. 302.

(125) Les magiciens étaient pareillement exclus. Voyez Philostrate, Vie d'Apol. 1. 4. "Apollonius, s'étant présenté pour être initié, 1'Hiérophante le resusa d'abord sous pré-



ment général que son refus excitait, il offrit ment général que son sent de servit and de son refus de son par un autre, en désignant quelques-uns de meux qui l'accompagnaient, ce qui arriva, dit l'historien de sa vie, au bout de quatre mois ".

Acad. des bel. lett. tom. 21. mém. p. 100. (126) Sainte Croix, rech. sur les mystep. 211.

(127) Sucton in Neron. c. 34.

(128) Lamprid. in Alex. Sev. c. 18.

(129) Clém. Alexand: protrept.

Selon M. Gebelin, les mots tambour, cymbale & kernos signifiaient des vases destinés à recevoir différens fruits.

Voyez hist! du calend. p. 319.

(130) Pausanias arcad.

(131) "Dans les mysteres de Mithra, dit
"M. de sainte Croix, il y avait des épreuves
"de plusieurs especes. Elles commençaient
"par étre légeres, & sinissaient par être vio"lentes & presqu'insupportables. D'abord on
"s'exerçait pendant plusieurs jours à traver"ser à la nage une grande étendue d'eau.

Ensuite on s'y jettait, & on ne s'en retirait

, qu'avec peine. Plongés dans une affreuse

, retraite, les récipiendaires devaient y gar-

, der le jeûne le plus rigoureux. Enfin des

, tourmens de plus d'un genre, & qui allaient

", toujours en croissant, mettaient souvent

» la vie des aspirans en péril ".

Rech. fur les myst. p. 457.

(132) Proclus in Plat. theol. l. 3. c. 18. Aristid. Eleusin.

Dion Chrysoft. orat. 12.

(133) Sainte Croix, rech. fur les myst. p. 212.

(134) Voltaire, philosoph. de l'histoire, c. 37.

(135) "Sacra Mithriaca homicidio vero ,, polluit, quum illic aliquid ad speciem ti-,, moris vel dici, vel fingi soleat".

Hist. aug. tom. 1. p. 498.

(136) Schol. Aristoph Plut.

(137) Jam mihi cernuntur trepidis delubra moveri

fedibus, & claram dispergere culmina lucem, adventum testata Dei. Jam magnus abimis auditur fremitus terris, templumque remugit Cecropidum.

Claud, de rap. Proferp. l. 1. v. 7.

(138) Themit. orat. in patr. obit.

(139) Warburton, divin. legat. p. 335 & 376.

(140) Ainsi qu'on peut le voir dans le reste du fragment de Stobée que nous avons cité un peu plus haut, & qui continue ainsi. " Après beaucoup d'erreurs & d'incertitudes, , de courses laborieuses, & de marches péni-" bles, à travers les ténebres épaisses de la » nuit; arrivé aux confins de la mort & de , l'initiation, tout se présente sous un aspect , terrible; cen'est qu'horreur, crainte, trem-, blement. Mais, dès que ces objets effrayans , font passés, une lumiere miraculeuse divine , frappe les yeux. Des plaines brillantes, des prairies émaillées de fleurs se découvrent

, de toutes parts. Des hymnes & des chœurs

, de musique enchantent les oreilles. Les

, doctrines sublimes de la science sacrée y " font le sujet des entretiens".

Hist. du Calend. p. 321.

(141) C'est sur-tout lorsqu'après avoir vu le spectacle effrayant du Tartare, des crimes des méchans, & de leurs supplices, Enée & la Sybille qui lui sert de guide.

Devenere locos lætos & amæna vireta fortunatorum nemorum sedesque beatas. Il est inutile de faire remarquer la douceur, Chap. II. le charme inexprimable de ces deux vers, Chap. II. & l'art du poëte dans l'heureux choix de ses expressions.

(142) Sainte Croix, rech. fur les myst. p. 215.

(143) Saint Justin, apol. p. 86.

Tertul. de præscrip. c. 40. "C'est le dia, ble, dit ce dernier, qui cherche à imiter
, dans les mysteres des saux dieux les saintes
, cérémonies de la Religion chrétienne. Il
, célebre l'oblation du pain, il offre une ima, ge de la résurrection, & présente à la sois
, la couronne & le glaive ".

Trad. de l'abbé de Gourcy.

Saint Augustin dit de même "que le diable, ayant trompé & séduit les ames, les a précipitées en leur promettant de les puprisser dans l'initiation". Diabolum animas deceptas, illusasque pracipitasse, quum polliceretur purgationem anima per eos qua TEAETAS appellant. de Trinit. l. 3. c. 10.

(144) Arnob. l. 5.

(145) "Pourquoi ne dirions-nous pas , que dans l'oblation du pain & du vin, , laquelle était un symbole de l'eucharistie , dans la loi de nature, qui se trouvait aussi

CHAP. II., le même dans les mysteres de Cérès & de " Bacchus, était représenté en figure ce sa-" crifice perpétuel, dont Jesus-Christ nous a donné la réalité, & où il est lui-même ". l'hostie & le sacrificateur ".

> Lafiteau mœurs des fauvages, tom. I. p. 221.

Le même, id. tom. 2. p. 65. ajoute. "L'ofn frande du pain & du vin est une offrande , bien mystérieuse, & bien marquée dans , l'antiquité. Elle a été un symbole de l'eu-, charistie dans la loi de nature, ainsi qu'il paraît par le facrifice de Melchisedech. Les peres de l'église nous assurent que le de-, mon, qui est le singe de la divinité, avait aussi un symbole représentatif de ce divin , facrement dans les mysteres du paganisme ".

(146) Fragment d'une hymne d'Orphée qui nous a été conservée par Clém. d'Alex. Cohort. ad gent. & par Eusebe, 1. 13.

(147) Ce qui suit est de la traduction de Voltaire inférée dans la philosophie de l'histoire, c. 37, & dans les remarques qui accompagnent la tragédie d'Olympie.

(148) Acad. des bel. lett. tom. 12, & tom. 16. Voyez la remarque Z ci-après.

On voit aussi le même rapprochement dans Warburton, Warburton, div. leg. tom. 1. p. 235. Mais, s'il y a quelque mérite à l'avoir trouvé, M. Chap. II. l'abbé Souchay doit tout auffi-bien paffer pour inventeur, puisque son premier mémoire sur les hymnes des anciens, sut lu à l'Académie au mois d'avril 1738; & que la premiere édition de la divine légation de Moyse a été publiée aussi en 1738.

(149) Acad. des bel. lettr. tom. 12. mém.

(150) "Pausanias dit, que les hymnes, d'Orphée étaient les plus religieuses & les, plus saintes de toutes. Ce n'étaient que des

" prieres que les initiés faisaient aux dieux

" pour les rendre favorables, & pour écarter

, les maux. Toutes les hymnes des poëtes sont

, indignes de la divinité; celles d'Orphée

, font des invocations vives & pressantes, par

" lesquelles on croyait que les dieux, obéis-

" sant à la voix des hommes, allaient en effet

,, se manisester ". Antiq. dév. l. 3. c. 2.

(151) Warburton, div. leg. tom. 1. 226.
Voltaire, philos. de l'histoire, c. 37.

(152) Stromat. 5.

(153) Sainte Croix, rech. fur les myst.

(154) "La mort Cabirique, célébrée par II. Partie.

CHAP. II. , les pleurs & les gémissemens des initiés, " était celle du plus jeune des Cabires, Cad-, mille massacré par ses deux freres, qui s'enfuirent emportant avec eux ses parties , naturelles dans une cifte ou corbeille". Sainte Croix, rech. fur les myst. p. 38.

(155) Id. ibid. p. 123.

(156) Id. p. 210.

(157) Acad. des bel. lettr. tom. 21. hist. p. 12.

Id. mém. p. 87.

(158) C'est cette doctrine que Virgile a si magnifiquement décrite dans ces beaux vers que nous avons déja cités: Spiritus intus alit, &c.

V. Warburton, divin. leg. tom. 1. p. 339. (159) "En adsum tuis commota precibus, , rerum natura parens, elementorum om-" nium Domina, fæculorum progenies initia-2) lis, fumma numinum, Regina manium, prima cœlitum, Deorum dearumque facies , uniformis; quæ cœli luminosa culmina, , maris falubria flamina, inferorum deplo-, rata silentia nutibus meis dispenso. Cujus " Numen unicum, &c ". Apul. métamorph. l. XI.

(160) Id. loc. cit. C'est à Warburton que

nous fommes encore redevables d'avoir faisile rapport entre les métamorphoses d'Apulée & les mysteres, & de nous avoir par conséquent donné l'explication d'une multitude de passages qui jusqu'alors semblaient n'avoir aucun objet.

V. divin. leg. tom. 1. p. 357. & suiv.

Saint Augustin ne sait que croire sur la métamorphose d'Apulée en âne; & il paraît douter, si elle n'a pas véritablement eu lieu. , Sicut Apuleius, in libris, quos asini aurei , titulo inscripsit, sibi ipsi accidisse, ut acpeto veneno, humano animo permanente, asinus sieret, aut indicavit, aut sinxit.".

De civit. dei, l. 18. c. 18.

(161) Diodor. de Sic. l. 1. Jamblic. de myster. Ægypt.

On trouve ce passage curieux dans l'histoire du christianisme des Indes du savant la Croze, tom. 2. p. 228. "Les Payens d'Egypte, disaient, au rapport de Socrate & de Sozomene, que cette marque était le symbole ou le caractère de la vie à venir. Il est bon d'observer, que la même figure se voit encor aujourd'hui sur les images de Saint Antoine l'Egyptien, & sur les habits des moines qui se disent de son ordre. Cette

CHAP. II. , figure est aujourd'hui honorée du beau nom , de croix de saint Antoine.

(162) Meurs. Eleufin, c. 11.

Sainte Croix, rech. sur les myst. p. 381.

(163) "Tota in aditis divinitas, tota suf-

, piria epoptarum, totum fignaculum lin-

, guæ, fimulacrum membri virilis revela-

, tur". Tertul. adv. Valent. c. 1.

V. aussi Clém. Alexand. protrept.

(164) "Tu quidem fancta & humani ge-, neris fospitatrix perpetua.... te superi , colunt; observant inferi; tu rotas orbem, , luminas folem, regis mundum, calcas tarn tarum. Tibi respondent sydera; gaudent numina, redeunt tempora; serviunt ele-, menta. Tuo nutu spirant flamina; nutriun-, tur nubila; germinant semina; crescunt " germina. Tuam majestatem, &c.

Apul. metam. 1. XI.

(165) Cette interprétation est de le Clerc, Bib. univ. tom. 6. p. 74. M. de Voltaire l'a adoptée, phil. de l'hist. c. 37. M. Gebelin en a imaginé une autre. Il décompose la formule ci - dessus en trois mots: Konx. hom. Patse, qui signifient évidemment : Peuples assemblés, pretez l'oreille ou faites silence. Hist. du calend. p. 323.

(166) Strabon, géog. l. 10. p. 716.

CHAP. II.

(167) Ces dieux étaient au nombre de quatre: Axieros, Axiokersos, Axiokersos, & Kadmillus. On en a été chercher alternativement l'origine, soit dans l'ancien grec, soit dans les langues orientales. Voyez sur ces diverses opinions, M. de sainte Croix, rech. sur les myst. p. 26.

Blackwell, lett. on mythol. p. 279.

Freret, Acad. des bel. lettr. tom. 27. hist. p. 14.

Selon ce dernier, Axieros signifiait Cérès; Axiokersos Pluton; Axiokersa, Proserpine; & Kadmillus ou Casmillos, Mercure. Ce qui servirait à prouver encore davantage l'identité des mysteres des Cabires avec ceux d'Eleusis, puisque dans les uns & dans les autres, ce seraient précisément les mêmes divinités.

(168) Acad. des bel. lettr. tom. 27. mém. p. 226.

Warburton, div. leg. tom. 1. p. 190.

(169) Eleusinam sanctam illam & augustam, ubi initiantur gentes orarum ultima.

Nat. deor. l. 1. c. 42.

(170) Eleusinia.

(171) Ariltid. id.

(172) Géogr. 1.6.

(173) "Rien, y ajoute-t-il, de plus fré-,, quent dans les Pseaumes que ces expressions

" EL-ISEI, Deus salutis mea; ELO-ISEI, qui

" signifie la même chose; on Eli-ISA, mon

" Dieu est mon salut".

Antiq. dév. l. 3. c. 1.

(174) Eleuf. c. 22. & fuiv.

(175) Recherch. fur les myst. p. 190.

Hist. du calend. p. 326.

(176) Meurs. Eleusin. c. 31.

Bougainv. Acad. des bel. let. tom. 21. mem.

p. 101.

(177.) Sainte Croix, rech. fur les myst.

p. 371.

(178) " On recherche l'origine des anciennes fètes. La plus antique & la plus

" belle est celle des Empereurs de la Chine

" qui labourent & qui sement avec les pre-

miers Mandarins. La feconde est celle des

" Thesmophories d'Athenes. Célébrer à la fois

" l'agriculture & la justice, montrer aux hom-

nes combien l'une & l'autre sont nécessai-

", res, joindre le frein des loix à l'art qui est

" la source de toutes les richesses, rien n'est

" plus sage, plus pieux, & plus utile".

Voltaire, Encycl. art. antiquité des usages. Pour connaître les Thesmophories, il faut avoir recours à M. du Theil. Voyez la remarque A A ci-après.

(179) Acad. des bel. lett. tom. 23. mém. p. 252.

(180) Evoe Bacche, fremens, folum te virgine dignum,

Vociferans. Eneid. 7. v. 389.

Evoe, recenti mens trepidat metu, Plenoque Bacchi pectore turgidum Lætatur. Evoc, parce Liber Parce, gravi metuende Thyrfo.

Hor. od. 19. l. 2.

(181) Dans les mysteres de Sabasius, un des surnoms de Bacchus. (V. Sainte Croix, rech. sur les myst. p. 438), il y avait une formule qui commençait par ces mots: Evoi Saboi, hues attes, attes hues. Selon Freret, elle signifiait: quod faustum sit mystis, Sabazie Pater, Pater Sabazie; &c. Acad. des bel. lett. tom. 23. hist. p. 46.

(182) Sainte Croix, rech. sur les myst.

p. 435.

(183) Acad. des bel. lett. tom. 23. mém.

p. 259.

(184) Telle est l'origine qu'Horace donne à la tragédie, & que Boileau a peinte dans ces vers si connus & si dignes de l'ètre.

La tragédie, informe & grossiere en naisfant,

n'était qu'un simple chœur, où chacun en dansant,

& du dieu des raisins entonnant les louanges, s'efforçait d'attirer de fertiles vendanges.

Le le vin & la joie éveillant les esprits,

Du plus habile chantre un bouc était le prix.

Thespis sut le premier, qui barbouillé de lie,

Promena dans les bourgs cette heureuse solie;

& d'acteurs mal ornés chargeant un tombe-

reau,

amusa les passans d'un spectacle nouveau. Eschyle dans le chœur jetta les personnages, d'un masque plus honnète habilla les visages; sur les ais d'un théatre en public exhaussé sit paraître l'acteur d'un brodequin chaussé. Sophocle ensin, donnant l'essort à son génie, accrut encore la pompe, augmenta l'harmonie,

intéressa le chœur dans toute l'action, des vers trop raboteux polit l'expression, lui donna chez les Grecs cette hauteur divine où jamais n'atteignit la faiblesse latine.

Art. poët. l. 3.

Serait-ce parce qu'Euripide était à la fois poëte & philosophe? Serait-ce parce qu'il est plein de sentiment, que Boileau n'a pas jugé à propos d'en parler?

M. l'abbé de Lille a dit de même, en commentant d'une maniere fort heureuse le pasfage de Virgile:

Un bouc était le prix de ces grossiers acteurs,

qui, de nos jeux brillans barbares inventeurs,

fur un char mal orné promenaient dans l'attique

leurs théâtres errans & leur scene rustique; & de joie & de vin à la fois enivrés,

fur des outres glissans bondissaient dans les prés.

Nos Latins à leur tour ont des fils de la Grece transporté dans leurs jeux la bachique allégresse.

Géorg. 1. 2.

(185) "Selon Pausanius, Eschyle disait , dans un de ses ouvrages, qu'étant encore , jeune, il s'endormit en gardant les vignes , de son pere; que Bacchus lui apparut, & " lui ordonna de s'appliquer à composer des , tragédies. A fon réveil il essaya d'exécuter , les ordres du Dieu, & se trouva un talent, no dont il ne s'était point douté ".

CHAP. II. 266.

(186) Aristid. Eleusin.

(187) Rhetor. l. 2. c. 24.

(183) Apud. Zosim. 1. 4.

(189) In Phedone.

(190) Ibid. & répub. 1. 2.

(191) Warburton, div. leg. tom. 1. p. 199.

- "Les payens, dit-il, croyaient l'initiation, aussi nécessaire que les chrétiens le bap-, tême".
- (192) "Influunt turbæ, facris divinis ini-,, tiatæ, viri fæminæque omnis ætatis & om-,, nis dignitatis".

Métam. l. XI.

(193) Théophrast. c. 25.

(194) Scholiast. Aristoph. Ran.

- (195) Saint Jean Chrysostôme (ep. ad hæbr. hom. 13.) s'éleve avec force contre cet usage des chrétiens de la primitive église. Il est à remarquer, qu'alors le sacrement de baptême, même lorsqu'on l'administrait aux enfans, était suivi immédiatement de la confirmation & de la communion. V. D. Chardon hist. des sacrem.
  - (196) Ferietur alio munere, ubi hera pepererit;

Porro autem alio, ubi est Puero natalis dies, ubi INITIABUNT.

Ter. Phor. act. 1. fc. 1.

Donat dit à ce sujet. "Terentius Apollo-" dorum sequitur, apud quem legitur, in , infula Samothracum certo tempore pueros , initiari, more Atheniensium".

(197) Sainte Croix, rech. fur les myst. p. 167.

(198) " Ut interdum Veteres illi, sive , Vates (Orpheus), five in facris initiif-, que tradendis Divinæ mentis interpretes, , qui nos ob aliqua scelera suscepta , IN VITA SUPERIORE, PŒNARUM LUENDA-20 RUM CAUSA NATOS ESSE dixerunt, ali-, quid vidisse videantur ".

Cicer. edit. Olivet. tom. 3. p. 577. Ce passage infiniment précieux nous a été conservé par faint Augustin, cont. Pélag. 1. 4.

(199) Virgile les place dans le Purgatoire. Continuò auditæ voces, vagitus & ingens, infantumque animæ flentes in limine primo: quos dulcis vitæ exfortis, & ab ubere raptos, abstulit atra dies, & funere mersit acerbo.

Æneid. 1. 6. v. 426.

(200) Réponse aux quest. d'un provinc. (201) Warburton (div. leg. tom. 1. p.

CHAP. II. 319.) s'est donné beaucoup de peine pour expliquer ce point de doctrine; il en va chercher la raison dans les mœurs des Egyptiens; & il prétend que c'est pour détourner les parens de l'infanticide, qu'on avait placé les enfans dans le Purgatoire. Mais si ce crime a existé, du moins s'il a été aussi commun qu'on voudrait nous le faire entendre, ce qui n'était que de pure opinion, n'aurait pas suffi pour en détourner. Au lieu qu'il est évident que les anciens ont agi conséquemment, persuadés, comme ils l'étaient, que l'ame devait subir une expiation pour pouvoir participer de la félicité éternelle,

(202) Ran. act. 1. scen. 4.

(203) Eurip. Bacch.

(204) Plutarq. apoph.

(205) Arist. Eleusin. Celui qui n'est pas initié, disaient les prêtres d'Orphée, sera aux enfers comme dans un bourbier. Olimpiod. Comment un Phed. Plat.

(206) Warburton. div. leg. tom. 1. p. 198.

(207) Ap. Diog. Laert. l. 6. c. 39.

(208) Acad. des bel. lettr. tom. 21. mém. p. 102.

(209) Diogen. Laert. l. c. I.

(210) Clem. Alexand. Stromat. 1. 2.

(211) Vie d'Alcibiade.

(212) Sainte Croix rech. fur les myst. CHAP. II.

p. Iff.

(213) Nous avons encore le discours de Lysias qui se portait pour accusateur d'Andocide; & la harangue que celui-ci prononça pour sa défense.

(214) Lys. in epistol. ad Hypparch.

Diodore de Sicile, 1. 3.

(215) On avait soin d'entourer cette enceinte de cordes, afin d'avertir ceux qui n'étaient pas initiés.

V. Andoc de myst. Pollux, 1. 8. c. 12.

(216) Tite Live, l. 31. c. 14. Ce qui, selon cet Auteur, attira aux Athéniens une guerre avec Philippe, roi de Macédoine, le même qui a été aux prises avec les Romains.

(217) Sopater in divis. quæst.

(218) "Nullos esse omnino Deos Diagonas Melius & Theodorus Cyrenaicus pu-2) taverunt ".

## De nat. deor. 1. 1.

(219) Voulant un jour faire cuire des lentilles, il coupa de petits morceaux d'une statue de bois représentant Hercule, en disant: allons Hercule, viens consommer un treizieme Travail en combattant des lentilles. V. Bayle Chap. II. dict. hist. art. Diagoras, not. F.

(220) La conduite de ce célebre incrédule eut quelque chose de particulier. Il avait commencé par être dévôt & superstitieux. Mais n'ayant pu obtenir raison d'une injustice qui lui avait été faite, il nia la Providence, & finit par rejetter toute espece de culte. "Ce sut, dit Bayle, l'un des plus francs, athées du monde; il n'usa point d'équivo, ques, ni d'aucun patelinage: il nia tout, court qu'il y eut des dieux ". Diction. hist. art. Diagoras.

On citait de lui à ce sujet plusieurs reparties. Un jour que, pour lui prouver l'existence des dieux, on lui faisait remarquer un grand nombre d'Ex-voto suspendus à une chapelle; il répondit: mais je ne vois pas ici les offrandes de tous ceux qui ont péri. S'étant une sois embarqué, & le vaisseau qu'il montait étant sur le point de faire naustrage, comme ses compagnons attribuaient leur péril à son impiété: croyez - vous, dit-il, en leur montrant d'autres vaisseaux exposés à la même tempète; que Diagoras soit aussi sur chacun d'eux.

De nat. Deor. 1. 3. c. 37.

(221) Suidas art. Diagoras.

CHAP. II.

Athenagoras Legat.

(222) Scholiast. Aristoph. nub. act. 3. sc. 1.

(223) Vetabo, qui Cereris facrum

Vulgarit arcanæ, sub iisdem sit trabibus, fragilemque mecum Solvat Phaselum.

Hor. od. 2. 1. 3.

(224) " Quæris forsitan anxie quid deinde , dictum, quid factum? Dicerem si dicere , licet; Cognosceres, si licet audire. Sed pa-, rem noxam contraherent aures & linguæ , temerariæ curiositatis".

Apul. Metam. l. XI.

(225) Pausanias attic.

. (226) Geograph. l. 10.

(227) Video meliora proboque deteriora fequor.

(228) "Alii eos (Christianos) ferunt ipsius Antistitis ac sacerdotis colere genitalia".

Amm. Marc. l. 21. c. 17.

(229) " Quoniam occasione nocturnarum or vigiliarum abusus quidam irrepere cæperomant, vel potius flagitia non raro comitti, or placuit ecclesiæ nocturnos conventus & vigilias proprie dictas intermittere, ac solum in iisdem diebus celebrare jejunia".

CHAP. II.

Bellarm. de Eccles. triumph. 1. 3.

(230) Traduction de M. du Theil Acad. des bel. let. tom. 39. mém. p. 232.

(231) Acad. des bel. tom. 23. mém. p. 253.

(232) V. Sainte Croix, rech. fur les myst. p. 506.

(233) Cafaubon exercit. ad Baron. annal. parag. 16.

(234) Id. ibid. Tous ces détails, rapportés par un favant dont l'érudition ne faurait être contestée, sont extrêmement curieux.

p. 508.

(236) Id. ibid. p. 509.

(237) Quelques-uns font remonter la cabale aux premiers âges du monde; & ils expliquent par ce moyen tous les miracles de l'ancien testament. Bashage dans son histoire, en sixe l'origine au temps où les Juiss allerent s'établir en Egypte sous les Ptolémées. Selon M. de la Nauze, elle ne s'introduisit parmi eux, que lorsqu'ils furent soumis aux Sarrasins qui leur en dévoilerent les mysteres.

V. Acad. des bel. lett. tom. 9. mém. p. 52. (238) Geogr. l. 10.

V. Warburton divin. legat. tom. 1. p. 220. (239) "Proclus dans fon commentaire fur

10 fur le Timée prétend que Pythagore tenait , son système non des Egyptiens mais d'un Chap. II.

, Aglaopheme, prètre & ministre des orgies , de Bacchus".

Freret Acad. des bell. let. tom. 23. mém.

(240) Vie de Pythagore.

(241) Acad. des bell. let. tom. 27 mém.

p. 228, & Gebelin, hist. du calend. p. 314.

(242) Freret Acad. des bell. lettr. tom. 23. mém.

(243) Id. ibid.

(244) Warburton divin. légat. tom. 13 p. 339.



## NOTES

## DU CHAPITRE III.

CHAP. III.

- (1) Nous citerons entre autres Meursius dans sa Gracia feriata en six livres, où toutes les sètes de la Grece sont rangées par ordre alphabétique. Il a rassemblé selon sa coutume tous les passages épars dans les auteurs anciens, relatifs aux objets dont il traite.
  - (2) Gebelin, hist. du calend. p. 209.
- (3) Redit agricolis labor actus in orbem, atque in se sua per vestigia volvitur annus.

Géorg. 1. 2. v. 440

Parcourant sans cesser ce long cercle de peines,

qui revenant sur soi, ramenait dans nos plaines ce que Cérès nous donne.

## La Fontaine.

(4) "Dans ces premiers temps, on loua , la divinité au lever du foleil; c'était une , espece de création nouvelle qui rendait , l'univers à l'homme. On la loua aux approches de la nuit, parce que son obscuprité & son silence inspiraient l'effroi. On

33 la loua de même au renouvellement de l'an-34 née, au commencement des faisons, à cha-35 que nouvelle lune ".

Essai sur les éloges, tom. 1. p. 16.

(5) " Quand la Religion ordonne la cessa, tion du travail, elle doit avoir égard aux pesoins des hommes, plus qu'à la grandeur de l'Etre qu'elle honore".

Espr. des loix. l. 24. c. 23.

(6) "L'ordre astronomique avait été plus interverti chez eux que chez les Romains. Leur année a été sujette à une infinité de variations & de désordres; ensorte que, dans la multitude des solemnités & des fetes qu'on leur connaît, il est bien difficile de dire laquelle était pour eux celle du renouvellement de l'année, dont ils plaçaient le commencement, tantôt vers le solstice d'hiver, tantôt vers le solstice d'été".

Antiq. dévoil. 1. s. c. 2.

Voyez aussi Gebelin, hist. du calend.

- (7) Gebelin, hist. du calendr. p. 429. & suiv.
  - (8) Ant. dév. 1. 5. c. 2.
- (9) "Hyacinthe, qui cst le nom d'une, fleur & d'une couleur, désigne la beauté de l'année qui se s'évanouit par un

CHAP. III.

., coup de palet d'Apollon, c'est-à-dire par ,, le disque du soleil qui en s'approchant du ,, pôle du midi fait évanouir tout l'éclat de ,, la nature ". Gebelin, hist. du calendr. p. 239.

"Chez les Mahométans, ajoute-t-il, la naif-, fance du Methe est une expression synonime , d'une longue nuit".

(11) "C'est ce mème jour que l'église, célebre la naissance de Jésus-Christ, le so, seil de justice invincible & triomphant, né ainsi le neuvieme mois après la sete du 25 mars, où sa naissance sut annoncée, & où so sous le nom de Bonne nouvelle elle remplaça également la sete physique de ce jours, là, célébrée en Egypte sous le même nom". Id. ibid. p. 285.

Les Gnostiques, dit Jablonski, donnaient au Sauveur le nom d'Iao, ce Dieu, qui emblème du soleil dans la théologie ancienne, était, se'on Macrobe, Deorum omnium su-premus. (Saturn. l. 1. c. 18.) ils regardaient le Christ comme le soleil de justice; & ils avaient fixé sa naissance à l'époque où l'on célébrait autresois celle du soleil. Panth. ægypt. l. 2. c. 5. parag. 6.

Les Egyptiens avaient pris le grand Sca-CHAP. III. rabé doré pour symbole du soleil; S. Ambroise compare plusieurs fois le Messie à un Scarabé. Recherch. philos. sur les Egypt. & les Chin. tom. 2. p. 126.

" On voit par le calendrier de Bucherius , & par d'autres, que les Romains avaient le 25 décembre une fête marquée dies invicti, , en l'honneur du retour du soleil. Elle se , faisait avec de grandes réjouissances. Ce fut », apparemment, pour s'opposer à la licence " de cette fête, que l'églife romaine plaça en , ce même jour la naissance de Jésus-Christ, , de même qu'on institua la procession du » jour de S. Marc, pour l'opposer à celle que faisaient les payens, en ce même jour 25 avril, en l'honneur du dieu Rubigo; , & les luminaires de la purification tout de " même ". Longueruana, part. 2. p. 76.

(12) "Le chien, sous le nom de la canicule, préside à la moitié du mois d'août. Au mi-" lieu de ce mois expirait en Egypte l'année mancienne. Alors arrivait la fin ou Teleuté, , & ce jour était la fête de la déesse Nephté, n enlevée du milieu des hommes. Le lendemain a été celle du Rosh, ou commencement de l'an nouveau. C'était la sete de CHAP. III.

"Mercure & de son chien. A ce jour répon-"dait, dans le calendrier, Thot à la tête de "chien, ou un homme avec un caducée, & "un chien à côté de lui. Il devint Esculape "chez les Grecs. Il a fait place dans notre "calendrier à St. Roch & à son chien, qui "guérissent de la peste".

Gebelin, allégor. orient. p. 115.

(13) Gebelin, hist. du calend. p. 280.

(14) "A ces fetes de la victoire, l'église, a substitué dans ses fastes les noms de trois, faintes ou saints, qui, placés également au dernier mois de l'année, rappellent au chrétien une victoire plus sublime: Saint Nicolas, sainte Nicoise, & sainte Victoire.

Des deux premiers sont composés du mot Nike, victoire". Id. ibid. p. 238.

(15) "A bien examiner l'antiquité, je ne, vois pas une fête annuelle triste; ou du moins, si elles commencent par des lamentations, elles finissent par danser, rire & boire. Si on pleure Adoni ou Adonai, que nous nommons Adonis, il restisseite bientôt; & on se réjouit. Il en est de même aux settes d'Isis, d'Osiris & d'Horus. Les Grecs en sont autant pour Cérès & pour Proserpine. On célébrait avec gayeté, la mort

" du serpent Python. Jour de sète & jour de Chap. III.

Voltaire, encycl. art. antiq. des usag.

"Au reste, l'esprit général des anciennes pêtes annuelles, les avait toutes établies avec une alternative constante de deuil & d'allégresse. On pleurait à la fin de chaque saison, & l'on se réjouissait à leur renouvellement. Les motifs, il est vrai se sont presqu'impénétrables, qui n'étaient qu'une presqu'impénétrables, qui n'étaient qu'une suite de l'ancien langage, & des anciens rites devenus inintelligibles, faute d'une application convenable. On a tout expliqué par des sables."

Boul. ant. dév. l. 4. c. 1.

- (16) Proclus. in Tim. 1.5.
- (17) Acad. des bel. lettr. tom. 23. mém. p. 265.
- (18) "Tantôt c'était Bacchus, tantôt c'é-, tait Apollon, ou quelqu'autre qui devait , venir; mais c'était toujours un dieu, ou , du moins le fils d'un dieu qu'on attendait". Antiq. dévoil. l. 4. c. 3.
- (19) Telle est cette prédiction qu'Ovide met dans la bouche d'Occhiroe.

Ergo ubi vaticinos concepit mente furores

CHAP. III. bebat;

aspicit infantem, totique salutiser orbi cresce puer, dixit. Tibi se mortalia sæpe corpora debebunt; animas tibi reddere ademtas sas erit, idque semel, Dis, indignantibus, ausus;

Posse dare hoc iterum slamma prohibebere avita.

Exque deo corpus fies exfangue, Deusque qui modo corpus eras: & bis tua fata novabis:

(20) Ultima Cumæi venit jam carminis ætas:

Magnus ab integro fæclorum nascitur ordo.

Jam redit & Virgo; redeunt Saturnia regna:

Jam nova progenies cœlo demittitur alto.

Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum

Desinet, ac toto surget gens aurea mundo;

Casta save Lucina: tuus jam regnat Apollo.

Bucol. egl. 4.

que de commentaires ridicules n'a-t-on pas fait sur ce passage de Virgile?

Jupiter? tandem venias, precamur,
Nube candentes humeros amictus
Augur Apollo. Hor. l. 1. od. 2.

(22) Gebelin, allég. orient. p. 124.

CHAP. III.

(23) Id. ibid. Jablonski. panth. ægypt.

1. 2. c. 3. parag. 9.

- (24) Clém. Alexand. epist. 1. c. 25.
- (25) Annal. 1. 6. c. 28.
- (26) "Pluribus persuasio inerat, anti-, quissimis sacerdotum litteris contineri, eo , ipso tempore fore, ut valesceret oriens, profectique Judæa rerum potirentur".

Hist. 1. s. c. 13.

(27) " Percrebuerat oriente toto vetus & , constans opinio, esse in fatis, ut Judæa " profecti rerum potirentur".

Suet. in Vespas. c. 4.

- (28) Callimaq. hymn. 4. traduction de M. du Theil.
  - (29) Essai sur les éloges, tom. I. p. 50.
- (30) Presque tout ce que nous allons dire sur les fêtes lunaires, est tiré de l'ouvrage de M. Boulanger, antiq. dévoil. l. 4. c. 1. & 1. 5. c. 3.
- (31) "Le nombre six qui n'aurait donné " que vingt-quatre jours, aurait été trop pe-» tit. Le nombre huit, qui en aurait donné " trente-deux, aurait été trop grand. Il a " donc fallu prendre, pour la commodité de » la société, le terme de sept, qui donne

CHAP. III. , vingt-huit, nombre qui est le plus conforchap. III. , me à la durée du mois périodique, & le , plus voisin du synodique ". Antiq. dévoil. l. 4. c. 1.

- (32) Gebelin, hist. du calend. p. 282.
- (33) Id. ibid. p. 284.
- (34) En comparant l'homme aux animaux, Boileau a dit.

Et voit-on comme lui les ours, ni les Pantheres

s'effrayer sottement de leurs propres chimeres?

Plus de douze attroupés craindre le nombre impair?

Aujourd'hui encore, combien en est-il, même dans les premieres classes de la société, pour qui le vendredi est un jour funeste, qui n'osent se trouver à une table où le nombre des convives est de treize, & qui se sont forgé d'autres craintes tout aussi ridicules. Qu'on leur demande sur quoi est sondée cette superstition puérile, ils allégueront des faits; car les faits viennent toujours à l'appui de l'erreur.

des annales d'Accius, que nous a conservé Macrobe, sat. 1. 1. c. 7. Maxima pars Grajum Saturno & maxime Athenæ

CHAP. III.

conficiunt sacra, quæ Cronia esse iterantur ab illis;

eumque diem celebrant: per agros urbesque fere omnes

exercent epulis læti: famulosque procurant quisque suos: nostrique itidem; & mos traditus illino

iste, ut cum dominis famuli epulentur ibidem.

- (36) Gebelin, hist. du calend. p. 292.
- (37) Id. ibid. p. 397.
- (38) Tous ces détails poétiques sont pris de l'hymne à Delos de Callimaque. Nous nous sommes servis de la traduction de M. du Theil; & quand nous n'aurions pas foin d'en prévenir, on s'en appercevrait facilement à l'élégance avec laquelle ces morceaux font écrits.
- (39) Voyez cette description charmante des fètes de Delos, inférée dans le voyage. pittoresque de la Grece de M. le comte de Choiseul-Gouffier. Nous regrettons bien de ne l'avoir point ici fous les yeux, afin d'en faire jouir le lecteur, & de lui présenter un modele de l'érudițion accompagnée des graces du style.

CHAP. III.

- (40) Gebelin hist. du calendr. p. 436.
- (41) Non alios prima crescentis origine mundi

illuxisse dies, aliumve habuisse tenorem crediderim. Ver illud erat; ver magnus agebat orbis, & hybernis parcebant slatibus Euri, cum primæ lucem pecudes hausere, virûmque ferrea progenies duris caput extulit arvis, immissæque feræ sylvis, & sidera cælo.

Georg 1 2. v. 336.

- (42) Meursius Græc. feriat. 1. 6.
- (4;) Id. Pan athen.

Gebelin hist. du calend. p. 442.

(44) Ergo Palladiæ texuntur in ordins pugnæ;

Magna Giganteis ornantur pepla tropæis, horrida sanguineo pinguntur prælia cocco. additur aurata dejestus cuspide Typho, qui prius Oslæis consternens æquora saxis, Emathio cælum duplicabat vertice Olympum. Tale Deæ velum solemni in tempore portant.

Ce poëme est attribué à Virgile. Il semble que ces vers seuls suffiraient pour montrer qu'il n'en est point l'auteur.

- (45) Antiq. dév. l. 5. c. I.
- (46) Id. liv. 1. c. 1.

(47) On voit dans l'Académie des bell. Chap. III, lett. tom. 21. hist. l'extrait d'un mémoire de M. de Bougainville, qui a pour titre: sur la nature du culte rendu dans la Grece aux héros, et particulierement sur celui d'Escula-pe; dans lequel l'auteur remarque avec raison, qu'il faut bien distinguer les honneurs décernés aux héros après leur mort, d'avec le culte qu'on rendait aux dieux.

- (48) Plutarque, vie d'Aristide.
- (49) Un de nos grands écrivains est le seul qui, à l'exemple des anciens, ait loué les guerriers morts au service de la patrie. On voit bien que nous voulons parler du panégyrique des officiers enlevés à l'état pendant la guerre de 1741, monument unique en ce genre. Voltaire n'a pas fait l'éloge des soldats, parce que ce n'est plus le temps où les armées soient composées de citoyens.
- (50) Ce discours qui nous a été confervé par Thucydide, a été inséré dans l'essai sur les éloges; & c'est de la belle traduction de M. Thomas dont nous nous sommes servis.
  - (51) L'abbé Souchay, Acad des bell. let. tom. 12. mém. p. 7.
  - (52) "On nous a conservé beaucoup d'hymnes des Anciens; mais la plupart sont

, défigurées par des fables & des contes de " fée. Faites pour les poëtes & les peintres, , elles amusaient le peuple, & révoltaient les , fages. Nous en avons quelques-unes attri-" buées à Homere. On fait que dans ses poëmes " il a mieux célébré les héros que les dieux. » Ses hymnes sont du même ton. Ce sont » plutôt des monumens de la mythologie , payenne que des éloges religieux. Mais , on y retrouve quelquesois son pinceau & " les charmes de la plus riante poësse. Les , hymnes de Callimaque offrent les mêmes , beautés & les mêmes défauts. On y voit , le génie esclave de la superstition, & des erreurs populaires chantées avec autant d'har-, monie que de grace. Il ne nous reste rien des hymnes de Pindare; mais nous savons , qu'elles étaient toutes consacrées à l'Apol-" lon de Delphes ". Essai sur les éloges tom. 1. p. 20. (53) Acad. des bell. lett. tom. 12. mém. p 11.

(54) Le Pervigilium Veneris.

(55) Gebelin. hist. du calend. p. 220.

(56) Gibbon hist. de la décad. de l'empir. rom. c. 9.

(57) " Dans les états où les guerres ne " se font pas par une délibération commune, & où les loix ne se sont laissé aucun moyen Chap. III:

de les terminer ou de les prévenir, la Religion établit des temps de paix ou de trêyes, pour que le peuple puisse faire les
choses, sans lesquelles l'état ne saurait subsister, comme les semailles & les travaux pareils. Chaque année, pendant quatre mois,
toute hostilité cessait entre les tribus arabes; le moindre trouble eût été une impiété. Quand chaque seigneur faisait en
France la guerre ou la paix, la Religion
donna des trêves, qui devaient avoir lieu

Esp. des loix. 1. 24. c. 16.

(58) Quod contra, fæpius olim Relligio peperit scelerosa atque impia sacta: Aulide quo pacto &c.

, dans certaines saisons".

Lucr. 1. 1. v. 83.

(59) Si l'on veut juger de ce qu'étaient les Grecs, lors de la fameuse expédition de Troye, il faut écouter ceux qui ont été à portée de voir l'enfance des civilisations. L'étude des mœurs d'Otaïti a mené tout naturellement les observateurs Anglais à les comparer à celles des anciens héros de la Grece, "On nous les peint, dit M. Forster, comme, des hommes d'une grosseur & d'une force

CHAP. III.

" plus que naturelle; les chefs d'Otaïti, com" parés au bas peuple, font si supérieurs pour
" leur stature & pour l'élégance de leur for" me, qu'ils paroissent être une race dissérente.
" Leurs estomacs, d'une dimension prodi" gieuse, exigent une quantité extraordinaire
" d'alimens. On remarque que les héros du
" siège de Troye sont sameux par la quantité
" d'alimens qu'ils consomment; & il paraît
" que les Grecs n'aimaient pas moins le porc
" que les Otahitiens".

Sec. voyage de Cook, tom. 2. p. 356. de la traduct.

Le témoignage de M. Wales est encore plus précis. " J'ai souvent été tenté de croire, , que les exploits des héros d'Homere avec , leurs javelots tenaient un peu trop du mer-, veilleux, pour trouver place dans un poë-, me héroïque, qui se renserme dans les , régles prescrites par Aristote; mais depuis , que j'ai vû ce qu'exécutent les Insulaires , des Hébrides avec des javelots de bois , grossierement armés de pointes, qui n'ont , pas même la dureté du ser, je crois tout , ce que le poète Grec rapporte à ce sujet. , Depuis mon séjour à l'ile de Tanna, je lui , trouve infiniment plus de beautés. Et en efset

5, effet il ne rend pas compte d'une action, 3 d'un effet de ces armes de trait que je n'aie vu parmi ce peuple. Tel est le mou-, vement circulaire, le sifflement du trait à ", l'instant qu'il part, & son frémissement , en pénétrant la terre, lorsqu'il tombe; tel , est encore la maniere dont le guerrier vise

& ajuste l'objet qu'il veut frapper; ou cet

air menaçant dont il agite fon javelot &c".

Id. tom. 3. p. 214.

Le pere Lafiteau rapporte de même que lorsque les sauvages d'Amérique sont en guerre, s'il arrive que deux ennemis qui se sont connus, se rencontrent au milieu d'un combat, il se fait entre eux des dialogues, comme entre les héros d'Homere. V. hist. des voy. tom. 57. p. 146.

(60) Voyez dans l'Académie des belles lettres un mémoire sur les victimes humaines par Messieurs Morin & l'abbé de Boissy, t. 1. hist. & des sacrifices humains établis chez différentes nations, par Freret tom. 18. hist.

M. Morin pourrait bien avoir raison, lorsqu'il soutient contre M. l'abbé de Boissy que l'usage d'immoler des victimes humaines n'a pas été aussi universel qu'on le croit communément. Freret, qui paraît-être du sentiment

II. Partie.

CHAP. III. de ce dernier, ne va pas du moins comme cet auteur chercher l'origine de cette coutume dans le sacrifice d'Abraham. Il l'attribue aux Phéniciens.

> (61) Non aliam ob culpam Baccho caper omnibus aris

Géorg. 1. 2. v. 379. cæditur.

(62) Ælien 1. 10. c. 16.

V. aussi Varron, & les fastes d'Ovide 1. 2.

(63) Dans le Taurobole ou immolation d'un ou plusieurs taureaux en l'honneur de Cérès, celui qui offrait ce facrifice recevait fur son corps tout le sang de la victime.

Au sujet de ces cérémonies extraordinaires, vovez explication d'une inscription antique où sont decrites les particularités des sacrifices appellés Tauroboles, par M. de Boze. Académie des belles lettres tome 2 mémoires. Voyez auffi bibliotheque choisie de Le Clerc tom. 7. pag. 217, & le tom. 17. p. 167. de ce journal, ou la même inscription a été expliquée par M. Philippe della Torre. On trouve encor une description de ces sacrisices expiatoires dans l'histoire des oracles de Fontenelle. Dissertat. 2. c. 4.

(64) " Verus opinio est, jam usque ab he-, roicis ducta temporibus, eaque & Populi Romani, & omnium gentium firmata con-Chap. III.

5, fensu, versari quandam inter homines di-

, vinationem, quam Græci Marlinn appel-

, lant, id est præsensionem & scientiam re-

, rum futurarum".

Tel est le début du traité de la divination de Ciceron. V. la remarque BB ci-après.

(65) Voici ce que les Anciens racontaient sur l'origine du fameux oracle de Delphes.

"Sur le mont Parnasse, il y avait une

, espece de crevasse, dont l'ouverture était

, fort étroite. Des chevres en rodant s'en ap-

, procherent par hasard; & ayant avancé la

, tête pour y regarder, elles firent aussitôt des

, bonds & des sauts merveilleux, & pousse-

rent des cris extraordinaires. Le pâtre qui

, les gardait, frappé de ce prodige, s'avance

, lui-même, & baisse la tête à l'entrée du

5 trou pour en voir le fond. Il est saisi sur

, le champ des mêmes mouvemens que les

35 chevres; & de plus, il prophétise l'avenir.

" Le bruit de cette merveille s'étant répan-

3 due, les habitans du lieu accoururent pour

" en être les témoins; & s'étant aussi appro-

n chés de la crevasse, ils furent tous enthou-

" siasmés. Surpris de ce prodige, ils concluent

p que c'est la terre qui envoye ces vapeurs

CHAP. III. " prophétiques, & qu'une divinité rend là " ses oracles. Tel est le récit de Diodore , de Sicile, lequel est confirmé par le té-" moignage de Strabon, de Plutarque, & de 2 Paufanias ".

Acad. des bell. lett. tom. 3. mém. p. 141.

- (66) Les principaux détails sur l'oracle de Dodone sont tirés de la Dissertation du Président de Brosses. Voy. la remarque CC ci-après.
- (67) "Le frappement de ces cloches ou , bassins, qui rendaient le son Don-Don, 1, ou, comme l'écrivent les Grecs, δω-δω, 5, fit donner à l'endroit le nom de Dodone. 50 Cette conjecture paraît d'autant plus juste 5, que l'origine est physique, naturelle, & 53 faite par onomotapée ou imitation du bruit". Acad. des bell. lett. tom. 35. mém.
- (68) Freret Acad. des bell. lett. tom. 23. íném. p. 189.
- (69) Gibbon hist. de la décad. de l'Empire rom. c. 9:
- (70) On ne croit plus aujourd'hui aux miracles du diacre Paris, quoiqu'ils se soient passés devant tout un peuple, quoiqu'ils soient attestés par une foule de preuves, de certificats, de témoins. Mais, comme le remarque Ciceron, " De pareilles autorités no

mihi liceat non credere. Quoistate des philosophe. Quoistate des philosophe. Quoistate des philosophe. Quoistate des passers de la des pas

(71) "De Pythia, quo non aliud Marilaria" est celebrius, "narratur Vatem illam desi, dere super foramen specus castalii, & as, cendentem inde spiritum per muliebre gre, mium recipere... per cæcos meatus, quos
, vir honestus non sustinet aspicere...
, quo repleta profert ista oracula". Origa
cont. Cels. 1.7.

"Dicitur Pythia infideret ripodi Appollinis, , ac quidem cruribus apertis; ficque mali-, gnum fpiritum inferne in corpus ejus pe-, netrantem ipfam implere furore".

S. Chryfost. homel. 20.

L'ancien Scholiaste d'Aristophane dit aussi en parlant de la prêtresse "insidens tripodi » divaricatis cruribus malignum vaporem re-

L 3

CHAP, III,

(72) Entre une multitude infinie d'exemples que l'on pourrait citer pour prouver l'empire de l'imagination; nous rapporterons celui-ci, tiré d'un journal imprimé en 1708, & qui peut offrir un parallele de la fuperstition des modernes, comparée à celle des anciens.

Les Camisards, nom que l'on donnait aux protestans des Cevennes, avaient pris les armes pour se soustraire à la persécution. N'ayant pu résister à la puissance de Louis XIV. quelques-uns d'entre eux se réfugierent en Angleterre au commencement du siecle. Ils avaient été prophètes dans leurs montagnes, ils continuerent de l'être à Londres, & ils occuperent longtemps l'attention publique. " Pour » persuader qu'ils étaient inspirés, ils tom-", baient par des agitations & mouvemens » extraordinaires dans des extases fréquentes. 2) Ils prononçaient des discours par des paroles , entrecoupées, dont ils disaient ne point se , souvenir, lorsqu'ils étaient hors de leurs extales".

Les Camisards à Londres firent des prosélytes; & l'esprit prophètique ne tarda pas à se répandre. M. de Lacy, gentilhomme Anglais, homme, dit l'auteur, de la bonne foi duquel on ne saurait douter, devint tout-àcoup inspiré; & il raconte lui même le changement qui s'opéra en lui. "Il proteste qu'il , ne s'est jamais attendu à se trouver dans un tel état; qu'il ne l'a pas désiré, & qu'il , a fait des prieres ardentes à Dieu, pour le , supplier de ne pas permettre qu'il y eut » quelque illusion dans les agitations invo-, lontaires qu'il éprouvait! Ce qui l'a raffu-, ré, c'est que dans ses extases son ame est , constamment élevée à Dieu, & qu'elle se , sent inondée d'un épanchement de joye , spirituelle, qui l'attache autant au Ciel , qu'elle l'éloigne de la terre. Il n'ignore pas , le ridicule que cela pourra lui donner, mais la joye intérieure qu'il fent, l'a tou-, jours soutenu, & il espere qu'elle ne l'a-, bandonnera pas. Ce qui l'a le plus frappé, " c'est de voir que dans les extases il a parlé des langues comme le grec & le latin, , dont il eut dans sa premiere jeunesse les premiers principes, mais qu'il lui serait , impossible de parler ou d'écrire hors de , ces agitations, comme il fait, lorsqu'il en , est saisi. Il dit meme qu'il se sert souvent , de phrases & de mots de sa propre langue,

CHAP. III. » qui lui étaient inconnus jusqu'à ce qu'il les prononçat dans ces circonstances. Il attend » du S. Esprit quelque chose encore plus , grand, comme le don de guérifon. Il ajoute , que plusieurs personnes ont les mêmes ex-, tases que lui, & que ces inspirés ont souvent dit aux assistans les pensées de leur , cœur, & qu'ils ont répondu tout haut à , leurs prieres. Il souhaite que tous les hom-, mes se déponillent de leurs préventions , pour examiner cette affaire; & il fait les » protestations les plus grandes sur la droiture de sa conduite & la pureté de ses intentions ".

Nouvel. de la rép. des lettr. Sept. 1707 & Février 1708.

(73) Deus, ecce, Deus. Cui talia fanti ante fores, subito non voltus, non color unus, non comtæ mansere comæ; sed pectus anhelum,

& rabie fera corda tument; majorque videri, nec mortale fonans.

Virg. æn. 6. v. 46.

- (74) Le reste de cette description est pris de Lucain, de la traduction de M. Marmontel.
  - (75) Le poëte inspiré se compare lui-même à la Pythie.

On tel que d'Apollon le ministre terrible

impatient du Dieu, dont le fouffle invincible agite tous ses sens,

Le regard furieux, la tête échevelée du temple fait mugir la demeure ébranlée par ses cris impuissans.

Rouff. ode à M. du Luc.

- (76) Acad. des bel. lettr. tom. 23. mém. p. 190.
- (77) M. Hardion a publié dans le troisieme volume de l'Académie des belles lettres trois dissertations qui renferment des éclaircissemens sur l'époque de la naissance de cet oracle, sur la situation de Delphes & du temple d'Apollon, & sur les fonctions dont étaient chargés les ministres du dieu.
- (78) Les Grecs lui donnaient le nom de 'Oμφαλότ, comme on le voit dans Eschyle, Sophocle, Pindare & plusieurs autres.

Sed jam ad te venio, dit Ciceron;

O fancte Apollo, qui umbilicum certum terrarum obsides,

Unde superstitiosa primum sæva evasit vox fera.

Divin. 1. 2, c. 56.

(79) Acad. des bell. lettr. tom. 3. mém. p. 147.

CHAP. III.

(80) Esse apibus partem divinæ mentis & haustus

Ætherios dixere Deum namque ire per omnis terrasque, tractusque maris, cœlumque profundum.

Hinc pecudes, armenta, viros, genus omne ferarum,

quemque sibi tenuis nascentem arcessere vitas. Scilicet huc reddi deinde ac resoluta reserri omnia; nec morti esse locum, sed viva volare sideris in numerum, atque alto succedere cœlo.

Géorg. 1. 4. v. 220.

C'est ainsi que l'industrie des abeilles donne lieu à Virgile de développer ce systeme de la grande ame du monde, qui servait de base à la Religion.

- (81) Acad. des bel. lettr. tom. 3. mém. p. 150.
- (82) " Quam vero Græcia coloniam misit, in Æoliam, Joniam, Asiam, Siciliam, Itan, liam, sine Pythio, aut Dodonæo, aut Hammonis oraculo? aut quod bellum susceptum ab ea sine consilio deorum est"?

Divin. l. 1. c. 1.

- (83) Plutarque. Vie de Lyfandre.
- (84) C'est ce qu'exprimait Démosthene, en disant que la Pythie philippisait.

(85) On sait dans quel esprit a été saite Chap. III. l'histoire des oracles de Fontenelle. Voyez la remarque DD ci-après.

- (86) " Je suis persuadé avec les plus , favans peres de l'églife que le démon pré-, sidait aux oracles, & qu'il avait rendu ou par lui-même ou par les prêtres des ré-, ponses sur l'avenir". On serait étonné d'entendre parler ainsi un auteur, si cet auteur n'était pas l'abbé Banier. Explic. hist. des fables, tom. 1. p. 325.
- (87) Il existe sur ces recueils un excellent mémoire de Freret. Voyez la remarque EE ci-après.
- (88) Et c'est en cela "que les vers des , Sybilles furent les seuls monumens de l'an-, tiquité payenne, qui eurent l'avantage glo-, rieux d'être également chers à deux Reli-, gions ennemies, dont l'une était expirante,
- & dont l'autre naissait ". Ant. dév. 1.3. c. 3.

(89) Hyde, de rel. veter. Persar.

L'étoile la plus brillante de la vierge, s'appellait & s'appelle encore aujourd'hui Sigunda ου Σιββυλα; & ce nom vient originairement du persan Sumbul ou Sumbula.

Voyez Banier, Explicat. histor. des fables, tom. I. p. 341.

CHAP. III.

Nouvel. de la répub. des lettr. Mars 1701. (90) Acad. des bel. lett. tom. 23. mém.

La Sibille de Cumes est sur-tout sameuse par la description que Virgile en a faite.

(91) Antiq. dévoil. l. 3. c. 3.

(92) Voici le nom de ces dix fibilles, tel qu'on le voit dans un passage de Varron rapporté par Lactance de fals. relig. l. 1. c. 6.

- 1°. La sibille de Lybie. 2°. La sibille de Delphes. 3°. La sibille des Cimmériens d'Italie. 4°. La sibille d'Erythrée. 5°. La sibille de Samos. 6°. La sibille de Cumes. 7°. La sibille Hellespontide née dans la Troade. 8°. La sibille d'Ancyre. 9°. La sibille Albunée de Tibur ou de Tivoli. 10° Enfin la sibille Persique, la plus ancienne de toutes, & que les Grecs appellaient Sambethe, d'où quelques savans (ceci n'est plus tiré de Varron) ont très-ingénieusement prétendu que ce nom lui avait été donné, parce qu'elle avait pris sa doctrine de Sem & de Japhet.
- (93) Petri Petiti de Sibilla libri tres. Lips. 1686. in-8°.
- (94) Après avoir dit que l'esprit malin a souvent pris une sorme humaine pour abuser de la facilité des semmes & des ensans, Petit assure que la sibille sut nourrie d'une

maniere miraculeuse, comme l'avaient été Elie & Paul l'hermite; avec cette différence Chap. III, cependant, que ceux-ci le furent par des anges, au lieu que c'était le démon qui se chargeait d'alimenter la sibille. Puis, pour prouver son universalité, il ajoute que, comme Dien a voulu qu'il y eut un empire sur la terre, dont la puissance répandue par-tout fût une image de l'église, il a voulu de même qu'il y eut une prophétesse, qui, par une inspiration singuliere, renfermât dans l'étendue de ses prédictions tout ce qui se passe dans le monde.

(95) On peut voir l'édition qu'en a donné Gallæus sous le titre de oracula Sibillina cum variorum commentariis. Amstelod. 1689. in - 4°.

Le même auteur à publié un autre ouvrage renfermant des differtations sur les sibilles. Il croit aussi qu'elles étaient inspirées par le démon.

(96) Boulanger en a donné un extrait fort étendu, & extrèmement curieux. Ant. dévoil. 1. 3. c. 3.

Voyez aussi Freret, Acad. des bell. lettr. tom. 23. mém. p. 192.

(97) Bayle explique aussi la différence

qu'il y avait entre la fibille & les autres de-Chap. III. vins. La fibille n'était bornée ni a certains temps, ni à certains lieux, ni à certains faits. Sa vertu prophétique embrassait toute l'étendue des fiecles & la destinée de tous les peuples; il n'en était pas ainsi de la Pythie qui était obligée d'attendre la bonne humeur d'Apollon. Voilà, ajoute-t-il, une image naïve de la différence des papes & des évêques.

Nouvel. de la rép. des let. Octobre 1686.

(98) Dans un mémoire qui a pour titre: Observations sur les oracles rendus par les ames des morts. Acad. des bel. lett. tom. 23. mém. Freret prouve que les Grecs avaient adopté, dès les premiers temps, le dogme de l'immortalité de l'ame, & que dans certaines circonstances, ils évoquaient les ombres des morts, pour en tirer des réponses qui leur fervaient d'oracles.

(99) Reg. I.

(100) Odyf. 1. XI.

( 101 ) " Divinare autem morientes, etiant , illo exemplo confirmat Posidonius, quo af-, fert, Rhodium quendam morientem sex 2 æquales nominasse, & dixisse, qui primus , corum, qui secundus, qui deinde deinceps , moriturus esset". Divinat. l. 1. c. 30.

(102) Cicer. ibid. CHAP. III. (103) " Meseray prétend avoir lu une relation dans laquelle on rapporte que le " Grand-Maître, n'ayant plus que la langue , de libre, & presque étouifé de sumée, s'é-, cria à haute voix: Clément, juge inique of o cruel bourreau, je t'ajourne à comparaître , dans quarante jours devant le tribunal du , souverain juge. Quelques-uns écrivent qu'il ajourna pareillement le roi à y comparaître dans un an". Vertot, hist. de Malthe, 1.4. (104) Plutarque, Vie de Nicias. (105) Id. Vie de Pélopidas. (106) Hérodote, l. 4. (107.) Iliade, l. 11. v. 27. & l. 17. v. 5+7. (108) Mallet, introd. à l'hist. de Dannemarc. (109) Tellus quoque, & æquora Ponti, Obscenique canes, importunæque volucres Armorum sonitum toto Germania cœlo audiit: insolitis tremuerunt motibus Alpes. vox quoque per lucos volgò exaudita filentes

ingens: & simulacra modis pallentia miris

CHAP. III. infandum! Géorg. l. 1. v. 469. Géorg. l. 1. v. 469.

- (110) Voyez sur les augures l'extrait d'un mémoire de M. Morin, Acad. des bel. lett. tom. 1. hist.; & dans le tom. 3. hist. l'extrait d'un autre mémoire de M. l'abbé Tilladet, intitulé du culte de Jupiter tonnant, où l'on trouve aussi quelques éclaircissemens sur l'art des augures.
- (111) Cette réflexion de Ciceron est bien connue, & on en a fait bien souvent l'application.
- (112) Epicure fut un jour surpris dans le temple de Jupiter, prosterné devant la statue de cette divinité.
- (113) On voit dans l'Académie des bel. lett. tom. 1. hist. l'extrait d'un mémoire de M. Simon sur les présages.
- (1:4) M. de Burigny a composé sur la supersition des peuples à l'égard des songes un mémoire, inféré par extrait, Acad. des bell. lettr. tom. 38. hist., dans lequel il démontre que cette superstition a été commune à toutes les nations de la terre.
- (115) On voit dans l'Académie des bel. lett. tom. 9. mém. une dissertation historique sur les animaux respectés en Egypte, par M. Blanchard,

Blanchard, laquelle renferme une énumération de tous les animaux que les Egyptiens adoraient. Mais l'auteur ne dit rien de satisfaisant sur la raison de ce culte.

Ce n'est pas aux érudits qu'il faut demander compte des usages de l'antiquité, mais à ceux qui les ont observés en philosophes. L'ingénieux auteur des recherches sur les Egyptiens observe (tom. 2. p. 120) que ce peuple s'attacha au culte des animaux, dès qu'il eût remarqué que quelques-uns, comme les chats, les belettes, les ichneumons, les éperviers, les vautours, les chouettes, les cigognes, les ibis font de la plus grande utilité, & qu'il était nécessaire de les mettre fous la protection particuliere des loix, dans un pays qui fans eux ne ferait pas habitable. Le culte même des crocodiles avait un objet; celui d'engager à entretenir les canaux avec exactitude.

(116) Selon M. l'abbé de Fontenu, ce culte était universellement répandu parmi les anciens. Dans l'extrait de son mémoire sur le culte des divinités des eaux, Acad. des bell. lettr. tom. 12. hist., il parle des principaux fleuves qu'on adorait, & il décrit quelques-

II. Pertie.

unes des cérémonies qu'on pratiquait devant leurs autels.

(117) Sur les Batyles ou pierres de la mere des dieux. V. la remarque FF ci-après.

On n'a pas manqué, à cause du nom, de trouver & d'établir un rapport marqué entre ces pierres & celle de Jacob, lorsque le Seigneur lui dit: Je suis le Dieu de BETHEL, où tu as gravé la pierre. Voyez cult. des dieux sétiches, p. 138.



## NOTES

## DU CHAPITRE IV.

(1) Montesq. Esp. des loix, 1.4. c.6. Chap. IV.

- (2) Aristote nous apprend (polit. 2. c. 10.) que Lycurgue avait voyagé en Crete pour y étudier la législation de Minos.
  - (3) Contract focial, 1. 2. c. 7.
- (4) Une Religion purement intellectuelle, dit Pascal, n'est point faite pour le peuple.
- (5) Voyez Platon & Ciceron dans leurs traités des loix.
  - (6) Apud Stobæum, ferm. 43.
  - (7) Esprit des loix, l. 4. c. 6.
- (8) Bayle, rép. aux quæst. d'un provinc. tom. 2. p. 519.
- (9) Il cite même ici ces vers de l'Enéide, dont nous avons fait si souvent mention. Spiritus intus alit, &c.
- (10) " Nullum facinus exstitit, nisi per te; ,,, nullum stagitium sine te. Tibi uni multo-
  - " rum civium neces, tibi vexatio direptioque
  - 2, sociorum, impunita fuit ac libera. To non
- " folum ad negligendas leges ac quæltiones,

CHAP. IV. , verum etiam ad evertendas perfringendaf-

(11) Contrat focial, 1. 4. c. 8.

(12) Bougainville, Acad. des bell. lettr. tom. 18. mém.

Voyez la remarque GG ci-après.

(13) Diog. Laër. in Xenoph.

(14) "La plupart des peuples anciens, vivaient dans des gouvernemens qui ont , la vertu pour principe; & , lorsqu'elle y , était dans toute sa force, on y faisait des , choses, que nous ne voyons plus aujour-, d'hui, & qui étonnent nos petites ames".

Espr. des loix, l. 4. c. 4.

(15) Espr. des loix, 1.7. c. 9.

(16) "C'était une abominable loi politi-, que, ajoute Montesquieu, qui était une , suite d'un abominable droit des gens "-Espr. des loix, l. 29. c. 14.

(17) "Lyfandre, ayant remporté la vic-50 toire fur les Athéniens, on jugea les pri-50 fonniers; on accufa les Athéniens d'avoir 50 précipité tous les captifs de deux galeres, 50 % réfolu en pleine affemblée de couper le 50 poing aux prifonniers qu'ils feraient : ils 51 % furent tous égorgés ". Id. l. 6. c. 12. 52 (18) Espr. des loix, l. 15. c. 8.

- (19) Voyez Montesquieu, esprit des loix, Chap. IV.
  - (20) Contrat focial, 1. 4. c. 8.
- (21) C'est à ce sujet que Racine le fils dit assez agréablement dans son poëme de la Religion.

En vain l'inquisition croit entendre un blasphême,

& six ans de prison forcent au repentir d'un système effrayant l'infortuné martyr; la terre, nuit & jour à son ordre sidelle, emporte Galilée & son juge avec elle.

(22) Hátons-nous de rétablir içi le texte. du poëte.

De la foi d'un chrétien les mysteres terribles d'ornemens égayés ne sont pas susceptibles. L'évangile à l'esprit n'ossre de tous côtés, que pénitence à faire & tourmens mérités, & de vos sictions le mêlange coupable même à ses vérités donne l'air de la fable. Et quel objet ensin à présenter aux yeux, que le diable toujours hurlant contre les cieux,

cieux

qui de votre héros veut rabaisser la gloire & souvent avec Dieu balance la victoire.

Boileau, art poët. 1. 3.

(23) Le poëte ajoute que le Tasse n'eût M 3

CHAP. IV. point fait la gloire de l'Italie, si son héros eût été sans cesse aux prises avec satan;

Et si Renaud, Argant, Tancrede & sa maîtresse

n'eussent de son sujet égayé la tristesse.

! Ibid.

(24) "Voyez, dit Longin, quelle ma-, jesté Homere donne aux dieux". Autant qu'un homme, assis au rivage des mers, voit d'un roc élevé d'espace dans les airs; autant des immortels les coursiers intrépides en franchissent d'un saut,

- " il mesure l'étendue de leur sant à celle de " l'univers. Les peintures aussi qu'il fait du " combat des dieux, ont quelque chose de " fort grand, quand il dit:
- " Le ciel en rétentit & l'Olympe en trembla".

  Traité du fubl. c. 7.
- (25) "Illi artifices, vel in simulacris, vel " in picturis, cum facerent Jovis formam aut " Minervæ, non contemplabantur aliquem, " a quo similitudinem ducerent, sed ipsorum " in mente insidebat species pulchritudinis " eximia quædam, quam intuentes, in eaque " defixi, ad illius similitudinem artem & ma-" num dirigebant",

Cicer. orat.

## REMARQUES

OU

OBSERVATIONS SUR QUELQUES OUVRAGES
CONCERNANT LA MYTHOLOGIE.

(A) R Echerches sur l'hellénisme & la nature REMARQ.

de la Religion de la Grece, par M. l'abbé Foucher. Six mémoires contenus dans les tomes

34. 35 & 36. de l'Académie des belles lettres.

L'auteur de ces mémoires se traîne sur les pas des partisans d'Evhemere. Le seul changement qu'il sasse à leur système, c'est de substituer les théophanies aux apothéoses. Selon lui, les anciens qui avaient quelque idée consuse de la promesse faite originairement au premier homme, se figurerent aussi que la divinité était descendue quelquesois sur la terre, & qu'elle y avait paru sous les traits des plus sameux personnages de l'antiquité, ensorte que les sables religieuses sont l'histoire des actions des dieux, tant qu'ils resterent parmi les mortels. Voilà ce que M. l'abbé Foucher appelle avoir expliqué la mythologie.

(B) Histoire universelle de Diodore de Sicile. Des quarante livres que Diodore de Sicile ayait composés, il ne nous en est parvenu que quinze. Les quatre premiers traitent principalement de la mythologie des anciens.

Cet auteur écrivait dans un temps où la Religion n'excitait plus aucun intérêt; où les peuples confondus sous le despotisme de Rome, avaient tous adopté les memes loix & fur-tout le même culte; & où l'esprit philosophique faisait regarder d'un œil d'indissérence des opinions qui, dans des siecles moins heureux, ont causé tant de troubles. Il ne vit dans les fables que des traditions historiques défigurées; &, persuadé que tous les dienx avaient été des hommes, il a cru devoir commencer sa narration par le récit des aventures qu'on leur attribuait. Mais de ce plan est née la monotonie qui regne dans cette partie de son ouvrage: Comme il parcourt fuccessivement tous les différens pays de la terre, il n'a par-tout que les mêmes objets à présenter. Des divinités qui different peu entr'elles, amenent des événemens à-peu-près semblables; &, dans cette foule de détails fans cesse répétés, il n'est pas moins difficile

de remonter à la fource de la mythologie REMARQ. que d'en saisir l'ensemble.

(C) La mythologie & les fables expliquées par l'histoire, par M. l'abbé Banier, 3 vol. in. 4°. Paris 1738 & 1740.

Cet ouvrage qui est fort étendu, renferme tout ce qui concerne la mythologie. L'auteur ne se borne pas seulement à celle des Grecs & des Romains, dont le culte fait à la vérité l'objet principal de ses recherches. Il traite aussi la Religion des orientaux, des peuples qui ont habité l'occident de l'Europe, & généralement de toutes les nations de l'antiquité, à l'exception cependant des Scandinaves.

Ce n'était pas à l'abbé Banier qu'il appartenait d'exécuter une pareille entreprise. Dénué de toute espece de talent, incapable de la moindre élévation, affervi aux vues étroites d'un esprit borné, cet écrivain ne nous a laissé qu'une compilation faite sans goût, écrite d'un style lâche & rampant, & dans laquelle il a trouvé l'art de dénaturer, d'avilir, de dégrader ces images si intéressantes de l'ancienne mythologie, dont quelques - unes tiennent à tout ce qui existe de sublime, tandis que les autres embellissent l'imagina-

tion, en lui présentant les peintures les plus brillantes.

Les dissertations dont il a surchargé le recueil de l'Académie des belles lettres sont toutes dans le même genre. Elles sont au nombre de douze, sur le culte que les Egyptiens rendaient aux animaux, tom. 3. histoire des Centaures. Id. Sur Typhon. Id. Sur Adonis. Id. Sur les Parques. tom. 5. Sur les sur les sur les sur les sur les déesses Meres, tom. 7. Histoire de Bellerophon. Id. Sur Persée. Id. Sur les Argonautes, quatre mémoires dans les tom. 9 & 12. & histoire de Médée, tom. 14. Nous nous dispenserons de les apprécier.

Au tom. 12. hist. on voit un petit traité qui a pour titre Réflexions sur la mythologie. Ce n'est autre chose que l'exposition du plan que suivait l'abbé Banier, & sur lequel il avait consulté l'Académie, lorsqu'il travaillait au grand & misérable ouvrage, dont nous venons de rendre compte.

(D) L'origine des dieux du paganisme, es le sens des fables découvert par une explication suivie des poésies d'Hésiode, par M. l'abbé Bergier, 2 vol. in-12°. Paris 1774.

Fontenelle avait déja dit, " ordinairement

, on attribue l'origine des fables à l'imagi-, nation vive des orientaux; pour moi, REMARQ. " je l'attribue à l'ignorance des premiers , hommes. Mettez un peuple nouveau sous 37 le Pôle, ses premieres histoires seront des , fables; & tous les hommes ont pour cela , des talens indépendans du foleil". (Orig. des fab. tom. 1. p. 329. édit. in-fol.)

M. l'abbé Bergier commence par adopter cette idée. Il avance d'abord, que la Religion des Grecs se retrouve chez les Hottentots, sur la côte de Guinée, parmi les fauvages d'Amérique, & que ce n'est point en Egypte ni dans l'Asie qu'il faut en aller chercher la fource. Mais ensuite il va plus loin, & il s'est aussi formé un système, dans lequel il explique tout à l'aide d'une carte géographique. La mythologie ancienne n'est selon lui qu'une topographie de la Grece, dans le temps où ce pays était encor inculte. Les entreprises qui furent faites pour dessécher les marais, contenir les eaux & défricher le terrein, deviennent tout-à-coup autant de divinités; & ces dieux dont nous lisons la généalogie, ces héros si fameux par leurs exploits, descendent du rang qu'ils occupaient, pour être transformés en canaux, en di-

gues, & quelquefois en rochers, où en montagnes.

Par exemple, Hercule est une chaussée, & ses travaux sont tous relatifs à cet emblème. Les serpens qu'il étousse dans son berceau. sont des rivieres, ainsi que la belle Déjanire, le suglier d'Erimanthe, les oiseaux du lac Stymphale, le taureau de l'isle de Crète, & les cavales de Diomede. Géryon monstre à trois tètes, est un marais d'où sortent trois ruisséaux.

Les Centaures sont des torrens qui descendent des montagnes; par le mot de Lapithes, il faut entendre les fossés qu'on creusait au bas, pour faciliter l'écoulement: telle est l'origine de la guerre célebre qui s'éleva contr'eux.

On reconnaît Thebes & ses environs dans l'histoire de la samille de Cadmus; ce prince est la colline sur laquelle sur bâtie la citadelle, Semélé sa sille est une sontaine qui sortait de cette colline; elle devient enceinte, parce que Jupiter ou la pluie a commerce avec elle; & le jeune Bacchus est un marais voisin sormé par les eaux de Semélé.

Il est inutile de recourir à l'astronomie pour connaître Atlas: ce nom signifie Pui-

seur d'eau, ou celui qui porte sur ses épaules, REMARQ. & comme Uranus, le ciel est aussi un vase, " ce n'est pas une merveille, ajoute élégani-, ment notre auteur, tom. 2. p. 217, qu'un » puiseur d'eau le porte sur sa tête & sur ses , épaules. Voilà le prétendu mont Atlas " chargé du ciel ".

Les recherches de M. l'abbé Bergier l'ont mené à d'autres découvertes d'un genre différent, mais non moins intéressant. C'est parce qu'Artémise signifie armoise, plante dont les femmes font quelquefois usage, que ce nom a été donné à la lune. Si Mars & Venus font surpris ensemble; c'est que Vulcain avait inventé l'art d'unir le fer avec le cuivre.

Prométhée est un enduit de mortier ou de terre glaise; Cancase le foyer d'une maison. La suppression d'une seule lettre dans le grec change aigle en feu. Comme le propre de cet élément est de dégrader sans cesse l'enduit appliqué sur le foyer; on a dit qu'une aigle dévorait sans cesse les entrailles de Prométhée attaché sur le Caucase. On juge bien que le style répond par-tout à l'élévation des idées. Cet ouvrage renferme de plus une traduction complette des poésies d'Hésiode.

(E) Remarques concernant la mythologie à

l'occasion du livre de Selden, intitulé, les dieux des Syriens, par le Clerc. Bibl. choisie, tom. 7.

Projet d'un ouvrage où l'on se proposait de donner une explication historique des fables, par le Clerc. Bibl. univ. tom. 1. p. 245.

Il paraît que cet ouvrage n'a pas eu lieu; & nous n'avons rien à regretter à en juger par les trois dissertations suivantes qui devaient en faire partie.

Explication historique de la fable d'Hercule. Bib. univ. tom. 1. p. 247.

Explication historique de la fable d'Adonis, id. tom. 3. p. 7.

Explication historique de la fable de Cérès. id. tom. 6. p. 47.

Le Clerc s'est déclaré ouvertement pour le système historique qu'il a cherché à établir dans ses notes sur Hésiode, & dans ses nombreux écrits. Il transforme la plupart des dieux en marchands, & les aventures de la fable deviennent entre ses mains autant d'expéditions maritimes. Cet auteur était fort savant; il possédait sur-tout ce que les Bibliographes appellent l'art de la critique; & les journaux qu'il nous a laissés sont extrêmement curieux. Mais il a prouvé qu'il ne

fussit pas d'avoir de l'érudition, ni même de savoir l'hébreu pour faire un bon ouvrage.

REMARQ.

(F) A new system &c... c'est-à-dire, nouveau systeme ou analyse de l'ancienne mythologie, dans lequel on a pour but de séparer la tradition de la fable & de ramener la vérité à sa pureté primitive. Ouvrage où l'on donne l'histoire des Babyloniens, des Chaldéens, des Egyptiens, des Cananaites, des Helladiens, des Ioniens, des Leleges, des Doriens, des Pelasges; ensemble celle des Scythes, des Indo-Scythes, des Ethiopiens, & des Phéniciens. Le tout rensermant &c. &c. Par M. Bryant. En Anglais. 3. vol. in 4°. Londres. 1774, & 1778.

Les deux premiers volumes regardent plus particulierement la mythologie. Le troisieme

est surtout confacré à l'histoire.

L'auteur commence par annoncer dans sa préface un peuple qu'il regarde comme la tige de tous les autres, & qu'il désigne sous le nom d'Ammoniens. Ensuite, sans parler d'avantage de ce peuple primitif, sans penser à en démontrer l'existence, il entre tout-à-coup en matiere, & s'enfonce dans les recherches les plus obscures. On se formerait difficilement une idée du désordre & de la consusion qui

régnent dans tout l'ouvrage. Ce que M. REMARQ. Bryant annonce, comme une analyse de la mythologie ancienne, n'est qu'une suite de traités particuliers; qui ne tiennent nullement les uns aux autres, & dont il ferait impofsible de faire jaillir le moindre rayon de lumiere. Personne peut-être n'a porté si loin l'abus de l'étymologie; la plupart de celles qu'il employe, sont en général forcées, & il y en a une infinité de ridicules.

> D'un autre côté, rien de plus étrange que la maniere dont il ramene tout à son sujet, quand il a choisi sa matiere d'une differtation. Par exemple, à mesure qu'il traite des tours & des temples bâtis par ses Ammoniens, de l'arche de Noé, de Noé lui-meme, & de la colombe qui fut envoyée sur la terre, tout ce qui existe dans l'antiquité, divinités, héros, animaux même, deviennent successivement à ses yeux, tour, temple, arche, colombe; & les Grecs ont été perpétuellement induits en erreur, quand ils ont appliqué à des perfonnages des noms qui avaient été originairement ceux de ces différents objets.

> Ainsi, lorsqu'il est question des tours qu'on avait construites sur le bord de la mer, & qui fervaient

Tervaient en même temps de fanal; Amphithrite, Titon, Caron, Cafor, Trophonius,

Mentor, l'ami du chantre de l'odyssée & qui
a été immortalisé par ce grand poëte, Carite
mème, le nom des graces, ne sont autre
chose que des tours. Les Cyclopes, anciens
habitans de la Sicile, sont des tours; il est
donc tout simple qu'on en ait fait des géans.
S'ils sont cruels & barbares, c'est qu'on y
facrissait les étrangers qui avaient le malheur d'y aborder: s'ils n'ont qu'un œil au
milieu du front, c'est qu'on a voulu désigner l'ouverture pratiquée au haut du phare,
pour laisser passage à la lumière qu'on avait
soin d'y entretenir.

Protée était un temple, ainsi que Cacus, Scilla, & le lieu qu'habitaient les syrènes. M. Bryant a conservé à *Protée* son ancien caractère; car dans le même volume, il lui fait changer de sorme, & le métamorphose en Noé.

On voit de toutes parts des représentations de l'arche auxquelles il est étonnant que l'on se soit mépris. C'est à tort qu'on s'est imaginé jusqu'à présent que les anciens adoraient la lune. Le croissant figurait visiblement par ses deux pointes, non pas cette

II. Partie.

REMARQ. conséquent l'arche. C'est par la même raison, c'est-à-dire à cause de ses cornes que le taureau était confacré. Le cheval Pégase, la coupe d'Hercule, l'auf de la mythologie ancienne, cet emblème ingénieux de la création & de la fécondité, ne signifient que l'arche du déluge.

> La colombe furtout joue un grand rôle chez notre auteur. Elle est réprésentée sous les diverses figures des Pleyades, de Sémiramis, Niobé, Junon, Diane, Vénus portée au sein des flots, comme la colombe le fut sur la terre encore détrempée par les eaux du déluge. L'amour, en grec Esso, fignifie arcen-ciel; voilà pourquoi il est toujours à la suite de Venus. Les deux femmes qui accompagnaient la fameuse Cléôpatre, reine d'Egypte, s'appellaient Eiras & Charmion, noms que M. Bryant a rendus par ceux de pigeon, & d'arc-en-ciel. Le prophète Jonas, St. Jean Baptiste, l'Apôtre St. Jean, ont été appellés ainsi du mot colombe; & lorsque Jésus-Christ dit à St. Pierre : Beatus es Simon Barjona; le fens de cette derniere expression Barjona, est, fils de la colombe, ou bien porteur de bonnes nouvelles.

Enfin l'on ne se donnera plus de peines,

pour expliquer la fameuse trinité de Platon. Ce grand philosophe s'est servi de cette figure pour désigner les trois enfans de Noé enfermés dans l'arche. Il nous serait facile de multiplier de pareils exemples; le peu que nous venons d'en citer, suffit pour faire juger de l'ouvrage & des talens de l'auteur.

REMARQ.

(G) Défense de la chronologie fondée sur les monumens de l'histoire ancienne, par M. Freret I vol. in 4°. Paris 1758.

Newton avait entrepris de réformer la chronologie. Son système semblait devoir faire une révolution: il portait l'empreinte de ce génie créateur qui avait préfidé à la formation de l'univers. M. Freret ne craignit pas d'attaquer ce grand homme. Il déploya contre lui toute la force du raisonnement, toutes les ressources de l'érudition; il le conbattit même avec ses propres armes; & l'on peut dire qu'il est parvenu à renverser une théorie brillante, qui en imposait principalement par le nom de son auteur.

La défense de la chronologie est de plus remplie de vues intéressantes sur la mythologie des Egyptiens & des Grecs, & sur plusieurs points importans de l'histoire ancienne. On y reconnaît partout cette profondeur de re-

REMARQ. cherches, & cet esprit de critique qui caractérisent généralement les écrits de M. Freret.

> (H) Letters concerning. mythology; c'està-dire, lettres concernant la mythologie, par Blackwell, en Anglais, I vol. in-8°. Londres 1748.

> M. Blackwell se propose de prouver que c'est par l'allégorie seule, qu'on peut expliquer la mythologie des anciens, mais il n'a pas su tirer parti de son sujet. Cet ouvrage manque essentiellement de méthode, on n'y voit pas même les graces & la légéreté que l'on est en droit d'attendre de la forme qu'il avait prise. Et si quelquesois le lecteur est séduit par quelques apperçus, par des explications assez heureuses, plus souvent encor il est rebuté par des plaisanteries de mauvais goût, & par un désordre qui détruit toute espece d'intéret.

> (I) Pauli Ernesti Jablonski Pantheon Ægyptiorum &c.. Commentaire sur les Dieux des Egyptiens, avec des prolégomenes qui traitent de la religion de ce peuple, par Jablonski.

Francjort sur l'Ocer in-8°. 1750. 3 parties. On trouve rassemblé ici tout ce qui existe dans les écrits, tant des anciens que des modernes, concernant la théologie des Egyptiens.

L'auteur examine successivement les divinités de ce peuple. Il fait voir d'abord que ses premiers philosophes reconnaissaient un Etre suprème, qu'ils invoquaient sous différens noms, selon ses différens attributs. Delà il passe aux dieux d'une nature moins relevée, aux dieux sensibles & matériels, dont la puissance semblait plus directe, & se faisait sentir chaque jour. Tels étaient le soleil, la lune, les planetes; tel ce beau sleuve, au quel l'Egypte entiere doit sa nourriture, & généralement tous les êtres qui par leur influence méritaient que la Religion les sanctissat.

Cet ouvrage, outre les recherches dont il est rempli, est surtout recommandable par l'ordre qui y regne, & qui accompagne bien rarement l'érudition. Souvent Jablonski va chercher ses preuves jusques dans la langue des Cophtes, débris de celle qu'on parlait autresois sur les bords du Nil; &, à l'aide des divers monumens qui subsistent, il réussit presque toujours à percer les ténebres d'une théologie obscure, qui ne s'exprimait qu'en hiérogliphes, & dont il était donné à un petit nombre de sages seulement d'approsondir les mystères.

KEMARQ.

(K) Allégories orientales ou le fragment de Sanchoniaton, qui contient l'histoire de Saturne, suivie de celle de Mercure, d'Hercule & de ses douze travaux, & de leur explication, pour servir d'intelligence au génie symbolique de l'antiquité, par M. Gebelin. Monde primitif, tom. 1. Paris 1773. in-4°.

Un fragment de Sanchoniaton qui nous a été conservé par Eusebe, a toujours paru une énigme indéchistrable. Plusieurs savans ont tenté en vain de l'expliquer. Peut-être a-t-il été réservé à M. Gebelin d'en saissir l'esprit; & l'interprétation qu'il en donne, est si simple qu'elle pourrait bien être la seule véritable. C'est par là qu'il a été conduit d'une maniere toute naturelle au développement de ces allégories, dont chacune est à ses yeux relative aux opérations de la campagne.

L'histoire de Saturne nous offre d'abord la découverte de l'agriculture, & des heureux essets qu'elle produisit. Mercure vient ensuite, comme réprésentant l'invention du calendrier, & de l'astronomie rurale, si nécessaires au labourage. Ensin, sous l'emblème d'un conquérant, qui remplit le monde de ses exploits, on nous a peint le soleil & ses influences sur la terre. Hercule est cet astre biensaisant, &

les douze travaux qui ont rendu le héros si célebre, sont les douze signes du Zodia- REMARQ. que, que le Dieu de la lumiere parcourt avec tant de gloire.

C'est surtout à la vue de ce dernier tableau, qu'on ne peut se défendre d'une forte d'admiration. Quoique l'idée n'en appartienne pas à l'auteur, quoique même la plupart des explications qu'il donne soient fausses, il a du moins le mérite d'avoir su répandre un grand intérêt dans cette partie de son ouvrage, & d'avoir indiqué la route qu'il fallait suivre. Son plus grand défaut est d'avoir voulu subordonner tout à l'agriculture. Cet art, à la vérité si utile, & qui, dans l'origine, mérita fans doute l'hommage des premiers hommes, ne fut pas le seul objet de leur culte. Le génie allégorique des anciens avait pris un vol plus hardi, il embraffait la nature entiere; & c'est lui qui a donné une existence aux êtres moraux & physiques de l'univers. Aussi M. Gebelin, au lieu de former un corps complet de mythologie. s'est-il contenté d'en rassembler quelques parties éparses, qu'il a fait entrer dans le même cadre; & malgré toute sa sagacité, malgré même les allusions forcées auxquelles il a si

fouvent recours, il ne lui aurait pas été possi-REMARQ. ble d'y ramener les autres fables.

Le principal mérite de son style consiste dans une grande clarté; on peut en même temps lui reprocher d'être trop diffus, de n'écrire pas toujours avec noblesse.

Histoire civile, religieuse, & allégorique du calendrier ou almanach, par M. Gebelin. Monde primitif, tom. 4. Paris 1776. in-4.

La premiere partie de cet ouvrage n'offre gueres que des résultats sur les moyens, dont se servaient les peuples de l'antiquité pour mesurer le temps. Mais ce sujet aurait exigé plus de connaissances astronomiques, qui seules peuvent nous éclairer dans de pareilles recherches.

Quant à l'histoire religieuse & allégorique du calendrier, l'auteur est entré dans des détails qui ne laissent rien à désirer. Le tableau qu'il présente de toutes les fetes des anciens, est rempli de vues neuves, & d'une multitude de rapprochemens très-curieux.

Quelquesois aussi il semble abandonner son système favori de l'agriculture, mais c'est pour tomber dans un autre défaut. Les annales de toutes les nations de la terre commencent par des traditions fabuleuses; & il

est sans doute difficile de marquer le point qui fépare la vérité de la fiction. Bien différent de ceux qui n'ont apperçu dans la mythologie que des aventures réelles, M. Gebelin a trop étendu l'empire de l'allégorie; & il enleve à l'histoire, des faits qui lui appartiennent d'un consentement unanime. Faudra-t-il rejetter ce qui nous est dit des premiers temps de l'Asie, de la Grece, de Rome même? Et cela parce que Sémiramis, Ninus, Pharnace, Enée, Ménélas, Remus, & Romulus, peuvent désigner le soleil ou la lune. Tous les noms sont significatifs. Qu'on les prenne dans leur acception primitive, on verra bientôt les événemens les plus graves & les plus authentiques, faire place à tous les délires de l'imagination. Voilà où conduit l'abus de l'éthymologie, dont souvent notre auteur n'a pas su se défendre.

(L) Mémoires sur les Phéniciens, par M. l'abbé Mignot.

Vingt & un mémoires contenus dans les tom. 34. 36. 38. & 40. de l'Académie des belles-lettres.

M. l'abbé Mignot est dans la classe malheureusement trop nombreuse de ces savans remplis de préjugés, dont l'érudition fait le

feul mérite, & qui sont incapables d'ajouter REMARQ. une seule idée à nos connaissances.

Ses recherches sur les Phéniciens consiftent principalement dans l'application de plusieurs passages de la bible. Il y est parlé d'Abraham, & des petits Rois qui furent en guerre avec ce patriarche; on y trouve des éclaircissemens sur les Philistins, sur quelquesunes des peuplades du pays de Canaan. Mais, après avoir lu les vingt & un mémoires de l'auteur, on demande encore: quel était ce peuple fameux qui, dans les premiers temps, fut le lien commun. de toutes les nations; ce peuple qui embrassa pendant une longue suite de siecles un commerce immense, dont les colonies, répandues sur tout le continent, florissaient depuis l'extrêmité de l'Afrique, jusques vers les climats les plus reculés du nord; & qui courait sans cesse d'un bout de l'univers à l'autre, pour y porter, avec les richesses, les sciences, les arts, & la civilisation.

(M) Mémoires pour servir à l'histoire de la religion de la Grece, par M. de la Barre; trois mémoires contenus dans les tomes 16 8 18 de l'Académie des belles-lettres.

Ces trois mémoires sont le commencement d'un ouvrage concernant la mythologie an-

cienne, auquel M. de la Barre n'a pas eu le temps de mettre la derniere main. L'espece de commentaire qu'il nous donne de la théologie d'Hésiode, sert à faire connaître quel était son système sur la Religion, dont il avoit entrepris l'histoire. A l'entendre, les généalogies des dieux, dont parlent les poëtes, ne sont que l'ordre successif de l'introduction de leur culte dans la Grece. Par exemple, si Jupiter est regardé comme lefils de Saturne, c'est que cette premiere divinité a été connue immédiatement après la derniere, & il en est ainsi de toutes les autres.

(N) De natura Deorum; ou entretiens de Ciceron sur la nature des dieux.

Velleius, un des interlocuteurs, commence par exposer la doctrine d'Epicure. Balbus développe ensuite celle des Stoïciens; & l'auteur, sous le nom de l'Académicien Cotta, les refute l'un après l'autre. Il oppose sans cesse à leurs prenves des argumens, tirés de la faine raison & de la vraie philosophie. Il est vrai que, fidèle aux principes de la fecte qu'il suivait, il n'adopte aucun système. Mais qu'importe-t-il, surtout aujourd'hui, qu'il n'ait rien prononcé sur la nature des dieux? Tout ce que nous devons désirer,

c'est de bien connaître ce qu'en ont pensé les anciens; & le traité de Ciceron est d'autant plus intéressant à cet égard, qu'il a rassemblé non seulement les opinions des philosophes, mais encore les notions des dissérens peuples de l'antiquité.

On trouve dans l'Académie des belles lettres tom. 3. hist. l'extrait d'une dissertation de M. Boivin, intitulée: remarques sur l'origine des dieux. On est un peu étonné du contraste que présente ce mémoire, dans lequel l'auteur, appuyé du témoignage de Philon le Juif, avance que les divinités des anciens ont été inventées d'après les bons & mauvais anges, dont il est parlé dans l'écriture.

L'abbé Anselme, dans un mémoire sur le Dieu inconnu des Athéniens, prétend que ce peuple, plus éclairé que les autres, a eu connaissance du Dieu unique. "Et qu'il n'était, porté par un instinct de Religion à honomer tant de faux dieux, que parce qu'il morer le véritable".

Acad. des bell. lett. tom. 4. mém.

D'après ces favantes recherches, on juge bien que Ciceron n'avait que des idées fauffes sur la Religion de son pays.

(O) Histoire du Ciel, par M. l'abbé Pluche, REMARQ. 2 vol. in-12°. Paris 1748.

La premiere partie de cet ouvrage est extrèmement curieuse. Le lecteur, transporté au milieu des monumens de l'antiquité savante, croit voir tomber le voile qui les couvrait. Les hiéroglyphes ne sont plus pour lui des énigmes; il y reconnait sans peine les caracteres qui servaient à désigner la marche du foleil, le lever des principales étoiles, le débordement du Nil, & généralement les phénomenes les plus remarquables, dans un pays où tout était relatif à la culture des terres. Bientôt l'abus que l'on fit de l'écriture simbolique donna naissance à cette foule de divinités, qui de l'Egypte se répandirent dans les autres parties du monde. C'est ainsi que M. Pluche remonte à l'origine de la Religion des anciens; & l'on ne faurait disconvenir que la plupart de ses raisonnemens ne paraissent d'abord spécieux. Si des recherches plus exactes viennent enfuite détruire l'illusion; si ce système, qui est appuyé sur l'astronomie, est renversé par l'astronomie ellememe, il n'en faut pas moins applaudir aux idées de l'auteur, & quelquefois à la maniere dont elles sont présentées.

La suite de l'histoire du ciel n'est pas à beaucoup près si intéressante. Il serait peut- être même difficile de sassir la liaison qui existe entre le premier volume & le second. Dans celui-ci, après avoir exposé les opinions des plus grands philosophes, tant anciens que modernes, sur la formation de l'univers, M. Pluche compare leurs théories avec la narration de Moyse, & il finit par des ressexions sur la maniere dont on doit étudier les belles lettres.

(P) Mémoire sur l'origine des constellations, Es sur l'origine de la fable par le moyen de l'astronomie, par M. Dupuis, inséré dans l'astronomie de M. de la Lande, tom. 4. p. 349.

Il est des idées vraiment heureuses, qui portent à la sois un caractere de simplicité & de grandeur, & dont la découverte n'appartient qu'au génie. Telle est celle qui nous est développée dans ce mémoire.

M. Dupuis considere le Zodiaque au moment de son institution. Sans rien déranger à l'ordre respectif des signes, il se contente de les remettre à la place où ils devaient être, avant que la précession la leur eût inscensiblement sait perdre. La Balance quitte l'équinoxe d'automne, & vient occuper celui

du printemps qu'elle servait originairement à désigner. Aussitôt l'antiquité prend une face nouvelle. Les noms donnés aux constellations. les figures sous lesquelles elles étaient peintes, leur relation avec l'état de la terre, tout s'explique; & de cette source découle naturellement l'interprétation des fables. Le but de l'auteur est de prouver qu'elles sont toutes puisées dans l'astronomie. Peut-etre aurait on exigé de lui un peu plus de méthode, & quelquefois un style moins embarrassé; on lui reprochera peut-être de n'avoir point féparé d'une maniere assez distincte, ce que la Religion des anciens avait emprunté des phénomenes célestes, d'avec ce qui tenait essentiellement à la métaphysique, mais il faut penser que ce mémoire est l'esquisse seulement d'un ouvrage considérable qu'il nous annonce sur cet objet, & qui ne peut manquer d'être très-intéressant.

(Q) Système d'Homere sur l'Olympe, par M. Boivin le cadet.

Acad. des bell. lett. tome 7. mém.

Conjectures sur l'origine de la fable de l'Olympe, par M. de Mairan.

Acad. des bell. lett. tom. 25. hist.

Voici deux opinions bien différentes sur

ce point de la mythologie. Selon M. de Boivin REMARQ. POlympe, tel que se le figuraient les Grecs, avait sa base dans le ciel, & son sommet tourné vers la terre; c'est ainsi du moins qu'il veut qu'on entende la description qu'Homere en a laissée.

> D'un autre côté, le savant auteur du traité de l'aurore boréale attribue à l'apparition de ce phénomene sur cette montagne, l'idée que les anciens ont eue d'en faire le séjour des immortels.

> (R) L'antiquité dévoilée par ses usages, ou examen critique des principales opinions, cérémonies, & institutions religienses & politiques des différens peuples de la terre, par M. Boulanger, 3 volume in-12°. Amsterdam 1766.

L'organisation intérieure du globe, & les traditions constantes de tous les peuples, attestent l'existence d'un déluge universel qui a englouti la terre, & qui en a sait disparaître les habitans. Quelques familles, échappées au défastre général, sont devenues la tige des nations, dont l'histoire nous a été transmise. Témoins d'une catastrophe si terrible, les premiers hommes n'eurent de sentiment que celui de la crainte. Il se sit dans

les esprits une révolution non moins grande que celle qui s'était opérée dans le monde REMARQ.

Physique. L'homme eut peur, & l'impression vive & prosonde que le spectacle de l'univers détruit laissa dans son ame, suffit pour en changer en quelque sorte la nature, & pour lui faire prendre une nouvelle sorme.

Tel est le principe qui a servi de base au système de M. Boulanger. Cet auteur voit le déluge par-tout; il ramene tout au déluge; c'est dans le déluge qu'il va chercher l'origine des fêtes & des cérémonies, de la plupart des usages, de toutes les opinions politiques & religieuses, & des loix primitives sur lesquelles les sociétés ont été établies. On ne sent que trop, combien il a été obligé de dénaturer les objets pour les présenter sous ce point de vue. En général on ne faurait lui refuser de la fagacité, une tournure originale affez piquante, souvent même des réflexions fines & judicieuses. Mais d'un autre côté, l'ouvrage est absolument dénué d'intérêt. Il y regne une monotonie fatiguante; ce sont toujours les mêmes idées; on voit sans cesse reparaître les mêmes tableaux; & la teinte sombre & mélancolique, dont ils sont revêtus, contribue encor à rebuter le lecteur.

II. Partie.

(S) Lettres sur l'origine des sciences, Es lettres sur l'Atlantide de Platon, par M. Bailly.

Ces deux ouvrages sont nécessairement très - vagues, parce qu'ils ne sont appuyés que sur des conjectures frivoles, & que l'imagination, transportée dans le pays des chimeres, ne trouve rien qui puisse la fixer. Un véritable roman a du moins un objet; mais que peut on dire d'un pays qui n'a jamais existé, & d'un temps dont le souvenir 'est anéanti?

Olaus Rudbec, né en Suéde, avait choisi fa patric pour en faire le berceau du genre humain. M. Bailly remonte infiniment plus haut vets le nord; il place le siege des beaux arts & de toutes nos connaissances dans le Spitzberg, dans le Groënland & dans la nouvelle Zemble de 10 degrés du Pôle. (lettr. sur l'Atlant. p. 465) Ces contrées, dit-il ont certainement été les premieres habitées; c'est delà que les hommes se sont répandus dans le grand continent de l'Asie'; & il donne pour preuve indubitable de leur passage quelques instrumens de cuivre oubliés dans des mines en Sibérie, & que l'on a retrouvés près du seuve-Jénisei par les 56° de lati-

tude (p. 274.) En s'avançant toujours vers le midi, ces peuples portaient avec eux les REMARQ. sciences qu'ils avaient inventées avant leurs émigrations. Et, puisque les Hollandais ont passé bien malgré eux un hiver dans la nouvelle Zemble, si l'on demande comment les lettres & la philosophie ont été cultivées au milieu d'un froid qui gluce les idées comme les eaux (p. 423), il est bon de savoir que ces climats, aujourd'hui si rigoureux, étaient autrefois bien différens; qu'il y regnait un printemps perpétuel; qu'une chaleur toujours la même entretenait la paix dans les cœurs; Es renduit la vie aussi douce Es aussi heureuse qu'elle était durable; mais que, la terre perdant tous les jours de sa-chaleur, & le réfroidissement ayant commencé par les Pôles, une zone dilatée a réagi contre une zone condensée; que l'aquilon qui dévaste les campagnes, le midi qui amene les orages, ont consumé la vie des hommes; Es qu'enfin la nature, en se retirant tous les jours de ces lieux, les a fermés pour jamais (p. 431, 432 & 439,)

. (T) Dissertation sur les mysteres des anciens, par Warburton. Divin. légat. of Moses. Liv. 2. sect. 4. tom. 1. p. 188. édit. de Londres, 1765. in-8°.

Cette dissertation peut être regardée comme un traité complet des mysteres. L'auteur en développe l'origine, établit leur rapport avec la législation, & prouve qu'ils rensermaient les dogmes les plus importans de la Religion ancienne.

S'il s'est quelquesois trompé sur leur objet, ses recherches n'en sont pas moins ingénieuses, & il a presque toujours fait un emploi très - heureux de l'érudition. C'est sur-tout dans l'application des métamorphoses d'Apulée, & du sixieme livre de l'Enéide aux mysteres qu'il a montré une grande fagacité. Il paraît certain, d'après la lecture de cet ouvrage, que la descente du héros de Virgile aux enfers, est une peinture de l'initiation. Ainsi ce bel épisode, n'est pas seulement un chef-d'œuvre de poésse; outre la pompe & la majesté des images, outre le sublime qui y regne, il nous offre encor une description magnifique de toutes les cérémonies qu'on pratiquait dans le temple d'Eleusis; & c'est une découverte dont nous sommes redevables à l'anteur de la divine légation de Moyfe.

(V) Meursii Eleusinia; ou description des mysteres d'Eleusis, par Meursius.

Tout ce qui existe dans l'antiquité con-

cernant les mysteres d'Eleusis, tout ce qui peut y avoir quelque rapport, se trouve rassemblé ici. L'auteur s'est contenté de tracer un plan, où il put enchasser les passages qu'il recueillait; puis il laisse aux anciens eux-mêmes. le soin de le remplir, & ce sont leurs propres paroles qui forment le tissu de son ouvrage. Méthode inappréciable, en ce qu'elle fournit une multitude de matériaux tout préparés. Aussi de tous ceux qui ont voulu traiter des mysteres des anciens, tels que Messieurs Warburton, Bougainville, Gebelin, Ste Croix, & nous-même s'il nous est permis de nous citer, il n'est personne qui n'ait senti le mérite du travail de Meursius, & qui ne se soit empressé de lui rendre justice.

(X) Recherches sur l'origine des mysteres célébrées à Eleusis en l'honneur de Cérès, sur quelques circonstances de cette sete, & sur les principaux ministres charges d'y présider, par M. de Bougainville.

Académ. des bell. lettres, tom. 21. mém.

Ce mémoire est très-bien fait. L'auteur a eu l'art de renfermer dans un court espace, les objets les plus importans des mysteres. Il s'est sur-tout attaché à en décrire la forme & la pompe extérieure; il a eu soin aussi

REMARQ. d'indiquer le but pour lequel ces cérémonies. avaient été instituées.

> (Y) Mémoires pour servir à l'histoire secrette de la Religion des anciens peuples, ou recherches historiques & critiques sur les mysteres du paganisme, par M. de Sainte Croix. Paris 1784. in-8°. 1'vol.

> Cet ouvrage est à proprement parler une histoire des mysteres depuis leur institution chez les différens peuples de l'antiquité, jusqu'au temps où le christianisme parvint à en abolir l'usage. Considerées sous ce point de vue, les recherches de l'auteur peuvent être curieuses; mais elles n'offrent aucuns résultats; ses observations en général trop vagues, n'ent point d'objet, & font bien loin de pouvoir nous éclairer sur ce qui nous importe le plus de connaître de la Religion secrette des anciens.

> (Z) Dissertation sur les hymnes des anciens, par M. l'abbé Souchay, deux mémoires contenus dans les tomes 12 Ef 16 de l'Académie des bell. lettres.

> Ces deux mémoires renferment d'excellentes vues. & sont écrits d'une maniere agréable M. l'abbé Souchay distingue trois especes d'hymnes différentes. Les premieres

qu'il nomme Théurgiques, peuvent servir à nous faire connaître la Religion des initiés REMARQ. dans les mysteres. Les hymnes d'Orphée sont un monument précieux dans ce genre. Les secondes, telles que celles d'Homere & de Callimaque, renferment les avantures des dieux, & généralement tous les objets de la créance populaire, l'Auteur les appelle poëtiques. Enfin il donne le nom de philosophiques à celles qui sont l'expression d'un esprit éclairé, & dégagé de toute superstition; de ce nombre est sur-tout l'hymne célebre de Cléanthe, un des plus beaux morceaux qui nous soient restés de l'antiquité.

(AA) Recherches sur les thesmophories, pour servir de prolégomenes à la comédie d'Aristophane, intitulée: les thesmophoriazuses & à l'hymne de Callimaque en l'honneur de Cére's Thesmophore, par M. du Theil.

Acad. des bel. lett. tom. 39 mem.

On trouve dans le même volume deux autres dissertations aussi de M. du Theil, intitulées: l'une, recherches sur les sètes Carnéenes pour servir à l'intelligence de l'hymne composée par Callinaque en l'honneur d'Apollon. l'autre : recherches sur les disserentes sétes inftituees chez les Grecs en l'honneur de Pallas,

REMARQ. maque en l'honneur de cette déesse.

Ces trois mémoires font extrèmement curieux, le premier sur-tout, où l'auteur traite des sètes & du culte de Cérès. Ses observations présentées avec autant de clarté que d'agrément, tendent à éclaircir plusieurs points de la mythologie ancienne. On ne peut que regretter qu'il n'ait pas continué les mêmes recherches sur les autres hymnes de Callimaque. Nous aurions alors un commentaire précieux de ce poëte; & un parcil travail aurait completté l'excellente traduction que nous en a donné M. du Theil.

(BB) Traité de la divination de Cicéron.

Les anciens, comme il est dit dans cet ouvrage, appellaient divination un pressentiment & une connaissance des choses sutures. Ils l'avaient érigée en art, dont les principales branches étaient les oracles, la science des augures, l'interprétation des songes, les sorts & les prédictions de l'astrologie.

L'auteur introduit d'abord Quintus son frere qui soutient la cause de la divination. En réunissant ainsi tout ce qu'on pouvait dire en saveur de cet art mensonger, il semble que Ciceron ait voulu en mieux faire sentir

le ridicule. Dans la feconde partie où il prend lui-même la parole, on voit un philo-REMARQ. sophe éclairé, dégagé des erreurs que la Religion confacrait, & qui ne s'en laisse imposer ni par des raisonnemens frivoles, ni par une multitude d'autorités & de faits, dont la superstition est toujours prête à s'armer, lorsqu'il est question de défendre les prestiges qu'elle chérit.

(CC) Nouvelle conjecture sur l'oracle de Dodone, par M. l'abbé Sevin.

Acad. des bell. lett. tom. 5. hift.

Cette conjecture, apparemment alors nouvelle, consiste en ce que le même mot pouvant signifier en grec vieille femme & colombe, on a fini par attribuer à ces oiseaux des oracles qui n'avaient rien de furnaturel dans la manière dont ils étaient rendus.

Mémoire sur l'oracle de Dodone, par le président de Brosses.

Acad. des bel. lett. tom. 35. mémoires.

Le président de Brosses adopte la même interprétation du mot colombe; mais il entre en même temps dans les plus grands détails fur l'oracle de Dodone. La dissertation dans laquelle il nous en donne l'histoire, renferme des recherches curieuses concernant la

Religion, & les usages des premiers habitans de la Grece, dont les opinions grossieres eurent encor une influence marquée, après même que les sciences & les arts eurent succedé aux siecles de barbarie; les annales du genre humain n'offrent que trop de pareils exemples.

Il existe du même auteur un ouvrage ingénieux qui a pour titre du culte des dieux fétiches, ou parallele de l'ancienne Religion de l'Egypte avec la Religion actuelle de la Nigritie. On a donné le nom de fétiches, aux différens objets que les négres de la côte d'Afrique érigent en dieux, & qui consistent le plus souvent en une pierre, une branche d'arbre, un os de poisson, une plume, quelquefois même en un morceau d'étoffe, selon que le caprice les guide. Le président de Brosses a fait beaucoup de recherches sur cette espece de culte; &, frappé d'en trouver partout des traces, il s'est insensiblement perfuadé que la Religion des anciens n'avait pas d'autre origine, & qu'elle avait pour base le fétichisme, comme il l'appelle. Ce système. appuvé de toute l'érudition de l'auteur, lui a fourni quelques rapprochemens fort heureux, parce que tous les peuples, en passant

de la barbarie à la civilisation, n'abandonnent jamais entierement leurs anciennes coutumes; REMARQ. mais il ne peut en aucune maniere s'appliquer à cette Religion qui s'était proposée l'étude de la nature, & qui était chez les nations de l'antiquité le dépôt de toutes les connaisfances humaines.

(DD) Histoire des oracles par Fontenelle. Vandale doit à Fontenelle sa célébrité. La compilation du favant Hollandais, en pasfant dans notre langue, reçut des formes qui l'embellirent, & devint une production réguliere. Notre auteur avait sur-tout l'art de répandre des graces sur les sujets qui en paraissent le moins susceptibles; heureux, s'il ne se fut pas attaché a suivre son modele, & que content des matériaux qu'il trouvait rassemblés, il eutembrassé un plan plus digne d'un philosophe.

Une pareille histoire ne devait pas consister seulement dans la description des oracles; il fallait encor en chercher l'origine, pénétrer les causes qui les avaient accrédités, & marquer quels étaient leurs rapports avec la Religion des anciens, dont ils faisaient partie; il fallait examiner comment chez les peuples les plus civilisés, ils furent entre les

mains des chefs un instrument dont ils se servaient à leur gré pour mouvoir la multitude. Ces développemens sont à peine indiqués dans l'ouvrage que nous annonçons ici, & qui a pour unique objet de prouver que les oracles n'ont point été rendus par le démon : opinion absurde qui ne méritait seulement pas d'ètre examinée sérieusement.

Une particularité remarquable, c'est que dans le temps même où Fontenelle s'efforçait de la combattre, Bayle cherchait à rasfurer les nations de l'Europe, contre la terreur que les cometes inspiraient. Mais il y a cette différence entre l'histoire des oracles, & les pensées sur la comete, qu'aujourd'hui il ne reste gueres au premier de ces deux ouvrages que le mérite du style, qui même encore pourrait être contesté, si l'on exigeait avant tout d'un auteur de la simplicité & de la noblesse: au lieu que celui de Bayle embrasse une si grande variété d'objets, il est semé de tant de traits piquans, & de réflexions puisées dans une saine philosophie, qu'il se fera toujours lire avec intérêt, quoique pour l'honneur de l'esprit humain, qu'il a contribué à éclairer, les cometes enfin ne causent plus aucun effroi.

Nous avons encore de Fontenelle un petit traité de l'origine des fables, dont nous avons parlé à l'occasion du ridicule ouvrage de M. l'abbé Bergier. Fontenelle du moins s'exprime avec élégance, il plait même jusques dans les paradoxes qu'il foutient.

(EE) Observations sur les recueils de prédictions écrites qui portaient les noms de Musée, de Bacis & de la Sybille, par Freret.

Acad. des bell. lett. tom. 23. mém.

Comme originairement les oracles & surtout celui de Delphes ne répondaient qu'à certains jours de l'année, on dressa pour ceux qui voulaient connaître l'avenir des prédictions écrites qu'ils consultaient à volonté. Tels étaient les recueils de Musée, dont on croyait que le disciple d'Orphée était auteur; celui de Bacis Béotien inspiré par une nymphe, & le plus célebre de tous, celui de la Sybille qui a joué un si grand rôle dans la Religion & même dans la politique des Romains.

(FF) Differtation sur les Bætyles, par M. Falconnet. Acad. des bel. lett. tom. 6. mém.

Dissertation sur la pierre de la mere des dieux par le même.

Acad. des bel. lett. tom. 23, mém.

Les Betyles ou pierres de la mere des dieux, étaient spécialement consacrés à Cybelle. M. Falconnet juge que ce sont des bisserolithes, ainsi appellées par les naturalistes, à cause de leur conformation singuliere, & que l'on croit être une empreinte de la coquille connue sous le nom de conque de Venus. " C'est, dit-il, par rapport à une resn femblance qui n'est gueres éloignée de celle , de la bouche, que le culte de cette pierre n fut imaginé. On ne pouvait trouver de 5) symbole plus convenable pour représenter , une déesse qui avait engendré les dieux & " les hommes, & que les philosophes regarn daient comme la nature même, source sé-, conde de tout ce qui paraît dans l'univers".

(GG) Mémoire dans lequel on examine plusieurs questions générales concernant les ministres des dieux à Athenes, par M. de Bougainville.

Acad. des bell. lett. tom. 18. ment.

Cette dissertation nous donne une idée du facerdoce dans la Grece. On voit que cette dignité n'était point incompatible avec les autres fonctions de la société, que les prêtres avaient un revenu attaché à leur place, qu'ils ne formaient point de corps particulier dans

l'état; & que, loin d'avoir aucune jurisdic-REMARQ. tion, ils ne connaissaient pas même des affaires, où la Religion se trouvait le plus interressée.

M. de Bougainville réunit presque toujours la clarté dans les discussions à l'élégance du style. Il existe de lui sur le même sujet, l'extrait d'un mémoire qui a pour titre; Eclaircissemens généraux sur les familles sacerdotales de la Grece.

Académie des bell. lettr. tom. 23. mémoires.

F I N.

## T A B L E.

DU CONTENU DE CETTE SECONDE PARTIE.

| N                                       |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Notes de l'Introduction de              |     |
| l'Essai sur la Religion des Grecs. Pag. | I   |
| Notes du Chapitre I                     | 16  |
| DU CHAPITRE II                          | 100 |
| DU CHAPITRE III                         | 146 |
| DU CHAPITRE IV                          | 179 |
| REMARQUES ou observations sur quel-     |     |
| ques ouvrages concernant la mytho-      |     |
| logie                                   | 183 |

#### ERRATA

#### POUR LA PREMIERE PARTIE.

Page 14, ligne 11, sa bibliothéque poëtique, lisez sa bibliothéque historique - 36, ligne 16, la forme expansive, lisez la force expansive - 71, ligne 15, lo, lifez Ioh -- 73, ligne derniere, un nuage d'or le dérobe, lisez un nuage d'or les dérobe - 88, ligne premiere, éternelles, lisez éternel les (242) - 108, ligne 12, n'ayant tiré, lisez n'ayent tiré --- 160, ligne 2, l'hycro-ceryce, lisez l'hyerocervce - 181, ligne 1, le vil Pelæcion, lisez le vil Petæcion - 205, ligne 18, Cela nous fournit, lifez Ce qui nous fournit — 217, ligne 14, renommé par, lisez renommé pour - 237, ligne premiere, corrompre par l'ordre, lisez corrompre par l'or — 246, ligne derniere, le plan qui ne peut, lisez le plan qu'il ne peut - 264, ligne 25, ses églises, lisez les églises

### ERRATA

#### POUR LA SECONDE PARTIE.

- Page 24, ligne 19, Nemesis elades, lisez Nemesis clades
- 37, ligne 15, Eglog. 2. lifez Georg. 1. 2.

  49, ligne 2, Ion, lifez Iou. Ibid, ligne 24, unmored, lifez unmoved

Page 52, ligne 3, Lucîne, lifez Lucien

— 63, ligne 7, moretur, lifez movetur. Ibid, ligne 26, vocum, lifez vocem

— 79, ligne 14, coneidens, lifez concidens, Ibid, ligne 18, cæt. lifez, œt.

— 86, ligne 13, & qu'ils, lifez & qui

— 87, ligne 9, tom. 3. lifez tom. 31.

— 89, ligne 3, fur le verset, lifez sur le vers

— 92, ligne 5, Manlius, lifez Manilius

— 121, ligne 12, avant Vit. Soph. ajoutez Philost.

— 140, ligne 21, Comment un, lisez Comment. in Ibid, ligne 26, l. c. 1. lisez l. 5. c. 1.

— 173, ligne derniere, explique aussi, lisez explique ainsi

FIN.



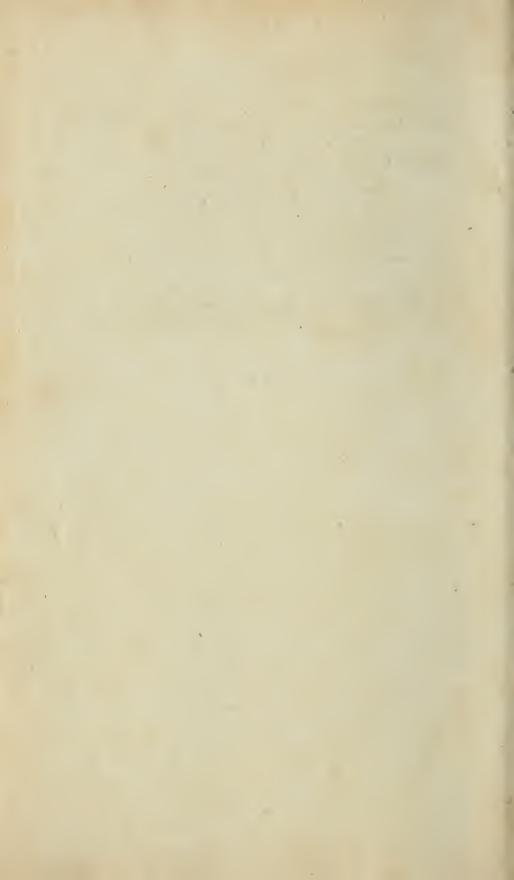





Vol.2 la religion des Anciens Grecs. sur Essai

# University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme I ibrary Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU

